



in SAPOLI
DE d'imentario 1 VA 1 1/4/2
Salu Vrande
Sannia 4 1 Salchetta d' IN NAPOLI

# Palat XVI \_22



380000

## **OEUVRES**

ENNIUS QUIRINUS VISCONTI.

MUSÉE PIE-CLÉMENTIN

Tome Troisième.

MILAN, Chez I. P. Giegler, Libraire.

#### MILAN,

De l'Imprimerie et Fonderie de JEAN-JOSEPH DESTEFANIS, à S. Zeno, N.º 534.

#### PRÉFACE

#### DE L'AUTEUR.

Quantum distet ab Inacho Codrus pro patria non timidus mori Narras, et genus Aeaci, Et pugnata sacro bella sub Ilio: Quo Chium pretio cadum Mercemur; quis aquam temperet ignibus, Quo pracbente domum, et quota Pelignis caream frigoribus taces (1).

On entend asses souvent des personnes, qui se parent du nom de philosophes, répéter sérieusement, que dis-je? avec humeur, ces reproches qu'Horace adressaite en badinant à son docte ami, et prétendre en accabler ceux qui se montrent embousinates des titudes philosofiques, et plus particulièrement encore quiconque s'attache à expliquer les objest d'authquié. Je me flatte cependant, que les amateurs des monumens anciens, qui ont commencé à lire avec intérêt no

<sup>(1)</sup> Horace, Carm., lib. III, od. XIX.

tre ouvrage, ne le laisseront pas tomber de leur mains, par respect pour des censeurs de cette nature, Leurs attaques ne peuvent intimider que ceux qui n'ont jamais eu aucune idée de l'utilité et du plaisir que l'on peut retirer de la connaissance approfondie des usages, des opinions, des sciences et des arts, qui ont appartenu aux nations les plus cultivées des siècles passés, ou de la plus exacte intelligence de ceux de leurs écrits qui nous sont restés. Ces censeurs ne peuvent décourager que ceux qui ne connaissent qu'imparfaitement la nature de l'esprit humain, et qui ne réfléchissent pas assez, pour se persuader que les plaisirs de l'imagination, devenus pour lui un besoin, pourraient lui être aussi chers que les plaisirs réels, et l'attacher de même; et que le beau, le mystérieux et l'antique ont et auront sans cesse des droits sur les hommes. Enfin, leurs discours n'auront d'effet que sur ceux qui n'ont iamais examiné comment la nature des choses, en nous environnant avec profusion de tant d'objets, dont nous pouvions être privés, ou que nous n'eussions pas trouvés si facilement, a placé

des connaissances infiniment utiles si proche des talens les plus communs, et de telle façon, que l'accès en devint facile aux gens les moins aisés, que c'est à présent sans efforts d'esprit, que l'honime peut appréndre à ses pareils à apprécier ce qui leur est si avantageux de savoir ou de posséder, et cela sans qu'il ait lieu de prétendre exiger un tribut public d'admiration ou de louanges. Il me paraîtrait fort étrange que la société, pour savoir de quel prix sont les productions des lettres sur tant d'objets, se dirigeat dans ses jugemens par des différentes règles qui lui font estimer les arts; lorsqu'elle prise moins l'agriculteur qu'un chanteur, et le meunier que le peintre: qu'elle préférat le scribe au philologue, ou qu'elle plaçat le légiste avant l'antiquaire, Ce qui pourrait plus surement discréditer nos études, ce serait le défaut, si même il éxistait, qui nous est reproché par quelques-uns, savoir: que la somme des connaissances que nous procurent sur les antiquités ceux qui se sont mélés d'écrire, est très-peu de chose, ou peut-être nulle, parce que tous se sont entièrement perdus dans

un fatras de vaines conjectures, dans des exagérations fastidieuses, dans des dénominations arbitraires, de sorte qu'on pourrait appliquer à leurs doctrines, ce que disait de certains philosophes le célèbre tragique anglais, que tout leur savoir n'outrepassait pas l'habilité du moindre parrain (1). Avant de répondre à de telles accusations, il faut cependant avouer, sans rien dissimuler, qu'une grande partie de ceux qui, depuis la renaissance des lettres, se sont occupés à écrire sur les monumens anciens, se sont livrés à ce travail tellement dépourvus des connaissances préparatoires indispensablement nécessaires. et quelques-uns mênie si fort entichés de leurs capricieux systèmes, que la science a paru s'avilir entre leurs mains, et se calomnier elle-même, Mais on trouvera toujours le plus grand nombre des guides peu éclairés, ou imbus d'erreurs, dans les sciences qui ne marchent pas avec la rigueur des démonstrations mathématiques , et par-

<sup>(</sup>t) Shakespeare. Love's labour's lost, acte I, sc. I.
And every Godfather can give a name.

ticulièrement dans les connaissances les plus conjecturales. Ce n'est pas cependant un motif pour couvri de nuépris la science, ou ceux qui la cultivent dignement. Et parce que nous pourrions former beaucoup d'objections très-raisonnables sur les écrits d'un Bellori, d'un Passeri, d'un Fenut, serions nous fondés à en estimer moins les ouvrages de Fabretti, de Buonarroti et de Winckelmans.

Si quelqu'un prétendait par-là s'autoriser à donner moins de valeur au savoir de l'antiquaire, parce qu'il est fondé en grande partie sur des conjectures , particulièrement lors qu'il s'agit d'antiquités sculptées ou peintes, qu'il prenne garde de devenir trop injuste en dépréciant une doctrine à cause des difficultés qu'elle rencontre ; circonstance qui ordinairement rend plus précieuses et plus importantes toutes les autres connaissances humaines, difficultés qui, à la vérité, devraient éloigner de cette étude tous ceux qui ne sont pas assez initiés dans l'usage des langues grecque et latine, qui n'ont pas acquis assez de connaissance et de bon goût des arts du dessin, qui ne se sont pas long-temps habitués à examiner

eux mêmes, et à disserter avec une juste critique sur tous les genres de monumens. On peut voir , par cet exposé , quel vaste champ de connaissances s'ouvre devant l'esprit de l'antiquaire, et à combien d'études sérieuses il a dú d'abord s'appliquer, pour pouvoir à chaque instant parcourir rapidement ce champ fécond, afin d'y trouver les bases de ses conjectures et d'en retirer ensuite d'exactes vérités. Ce n'est pas assez de lire souvent les auteurs classiques. si cette lecture n'est pas soutenue par des observations multipliées et intéressantes. Il ne suffit pas de placer dans sa mémoire les époques de l'histoire, les traits de génie, les sentences, les anecdotes; il faut rechercher avec soin toutes les particularités des mœurs privées, des usages et des pré-

jugés qu'ils ont établis; il fant trouver les traces des opinions presque effacées, ou qui ne sont indiquées qu'à moitié. Il faut connaître les diverses modifications qu'a. nidated sur tout, pour découvrir des connaissances à peine annoncées, et qui résultent seulement du rapprochement ingénieux qu'il fera d'idées, de notions, qui ont été pendant des siècles éparses et séparées, et dont il tirera une vive lumière, comme celle des étincelles qui s'échappent du caillou froupé par lacie,

S'agit-il de l'examen des monumens? combien ne faut-il pas apporter d'attention pour en observer les particularités les plus minutieuses, et les plus difficiles à saisir? Et combien il faut avoir d'expérience pour les découvrir? de critique pour les distinguer? de tact pour les apprécier? De quelle facilité doit être douée la ménioire qui est prête à les rappeler sans cesse? Combien de pénétration exige la combinaison des analogies, et le jugement qu'il faut en porter? Enfin combien de travaux ou de richesses à employer, pour observer une grande quantité de monumens, les plus rares ou les plus cachés? Les hommes de lettres des derniers ages ont perdu, par une negligence que je ne conçois pas, la plus heureuse circoustance que les temps modernes nous ont procuré pour le

Musée Pie-Clém. Vol. III.

progrès de la science des antiquités et pour les découvertes. On pouvait dire que de leur temps, la terre, docile aux voeux des antiquaires, leur fournissait chaque jour de nombreux et de nouveaux objets de comparaison (1), dont elle semble devenir de plus en plus avare. Les antiquités découvertes étaient restées en grande partie à Rome, où, sans parler des musées, des galeries, des maisons de campagnes, elle ornaient les portiques et les escaliers de presque tous les palais, les cours des maisons, les façades des églises, les murs des édifices rustiques, les places et les fontaines des jardins. Alors l'analogie qu'elles avaient entre-elles, et leur comparaison, se présentaient d'elles-mêmes à l'œil de l'observateur, et l'éclairaient, pour ainsi dire, malgré lui; mais très-peu d'entre-eux furent propres à étudier les antiquités de l'art. Maintenant, le goût des arts a dispersé ces trésors dans toute l'Europe, et l'homme studieux, obligé d'avoir recours

<sup>(1)</sup> Caylus , Recueil, tom. II , préface.

à des gravures, assez rarement fidelles, toujours douteuses, qu'il n'est pas même ordinairement à la portée de tout le monde de se procurer, acquiert, avec beaucoup de peines, des notions qui autrefois se seraient présentées d'elles-mêmes. Les gravures les plus soignées ne pouvant nous donner une idée précise de l'art du sculpteur, ne nous offrent dans le dessin que ce que le dessinateur a su distinguer dans son modèle, Envain chercherait-on à y faire de nouvelles découvertes, conume l'anatomiste qui espérerait aussi inutilement trouver de nouvelles lunières sur l'organisation du corps humain, en examinant des planches d'anatomie, Cependant les richesses de ce genre que possède encore la ville de Rome, l'ont rendue toujours le pays le plus propre pour cultiver cette étude; car souvent le hazard y présente à l'érudit dans un faubourg ou dans un carrefour, la solution d'une difficulté qu'il a envain cherchée long-temps dans son cabinet, en feuilletant tous ses liores.

D'après l'idée de l'étendue des recherches de l'antiquaire et des obstacles qu'elles lui présentent, telle que je viens de la donner, mes lecteurs, sentiront avec quelle méfiance je dois leur offrir ce fruit de mes veilles. En effet à mesure que le temps et mes études me procurent de nouvelles connaissances, je vois s'accrostre mes doutes sur beaucoup d'articles, je suis obligé d'abandonner beaucoup d'opinions, qui cependant, à ce que je crois, pourraient encore plaire à quelques-uns de mes lecteurs. Je dirai pourtant, avec franchise, que parmi les conjectures que j'ai avancées avec une certaine défiance et avec timidité, il en est qui depuis me paraissent plus probables, et que je soutiendrais aujourd'hui avec la plus grande assurance. Je me flatte que l'ensemble de tout cet ouvrage obtiendra toujours quelque faveur auprès du public, par rapport à la vaste et précieuse collection qui en fait le sujet, et peut-être aussi eu égard au courage qu'il a fallu déployer pour aborder toutes les difficultés, au lieu de les dissimuler, de même que pour l'exactitude impartiale à ne pas accueillir complaisamment, ni à repousser non plus toute espèce de préjugé ; enfin par tes soins apportés pour rendre concises et utiles les explications, ainsi que les notes qui y sont jointes.

Il m'a semblé nécessaire d'employer, à l'exemple d'un savant écrivain, les observations absolument négatives; dans la persuasion que la preuve d'une erreur introduite dans les opinions accreditées, équivaut à la découverte d'une verité.

Chaque fois que l'examen des monumens antiques a pu me donner quelques nouvelles lumières pour entendre les auteurs classiques, je me suis empressé de faire usage de ce moyen, qui m'a paru étre un des plus favorables pour servir d'autorité aux idées de l'antiquaire. Je ne puis niême, en ce moment, nie refuser à comparer l'explication d'un monument, donné dans le tome IV, avec un passage obscur de Pindare, qui a été l'objet de débats, et je le fais d'autant plus volontiers, qu'il ajoute de grandes probabilités à mes conjectures, en même temps que lui-même se présente avec une clarté nouvelle assez remarquable.

Il est question d'un vase rapporté par

Mazocchi et par d'Hancarville (1), qui représente, selon moi, Mars contraignant, par menaces, Vulcain à débarasser Junon, sa mère, du siège méchanique dans lequel elle était engagée, et que ce fils lui avait insidieusement donné pour se venger de l'éloignement et du mépris qu'elle lui avait toujours témoigné. Les inscriptions grecques appuyent mon explication, en nous donnant les noms de Junon et de Mars; mais sur la, figure, qu'à tout l'ensemble du tableau, à la difformité qu'elle présente, au bonnet, je crois être un Vulcain, on lit l'épigraphe ΔΑΙΔΑΛΟΣ, Daedalus. J'ai donc cru que Dédale était là comme épithète, et une véritable antonomase de Vulcain, dont le caractère propre est l'industrie, et dont Homère dit (2) que Facit DAEDALA multa docta mente.

et j' ajoute, à l'appui de cette probabilité,

<sup>(1)</sup> Mazocchi, Tab. Heracl., pag. 137: d'Hancarville, Fases, tom. III, tab. 108. Le dessin qu'a donné d'Harcarville est meilleur, mais it a omis les épigraphes.

<sup>(3)</sup> Iliad. Σ vers 482:

Πομί δαίδαλα πολλά είδύησι πραπίδεσσι

beaucoup d'exemples d'inscriptions grecques, où les épithètes données, aux divinités ti ennent lieu du nom propre.

Maintenant, dans l'ode IV des Vainqueurs Néméens, je vois que Pindare. comme le peintre de ce beau vase, n'a pas balancé à se servir, tout simplement, du mot Dédale pour indiquer Vulçain. Le poëte lyrique décrit les pièges tendus par Acaste à Pélée; il raconte, ou plutốt il indique comment le roi d'Iolchos avait tramé la perte du fils d'Eacus, par le moyen de l'épée que Vulcain avait donnée à ce héros, et qu'il désigne seulement par ces mots Épée de Dédale. Acaste la cacha pendant le sommeil de Pélée, afin qu'il ne pût se défendre lorsqu'il serait attaqué par les bêtes féroces; mais Chiron , qui eut pitié de ce prince innocent , le sauva de ce danger fatal , en lui montrant cette épée divine dans le lieu où l'avait chachée son ennemi. L'embarras dans lequel ont été placés les écrivains anciens et modernes, pour n'avoir pas soupçonné que c'était de Vulcain dont le poëte parlait sous le nom de Dédale, et

de n'en pas avoir trouvé d'exemples, cet embarras, disje, se fait remarquer dans les commentateurs de Pindare, et en partie dans la note jointe ici, où je rapporte les vers du poète grec (1). A présent

(1) Nemeon, od. IV, v. 95 e seg. Τῷ Δαιδάλυ δι μαχαίρα Φύτευεν οί δάνατον Έκ λόχν Πελίαο παῖς.

Le fils du roi Pelias lui préparait insidieusement la mort par l'épée de Dèdale.

Un des scoliastes, et svec lui Pauw et Heyne, sur ce passage, ont eru que l'épée de Dédale aiguifiait la ruse: mais cette phrase provarbiale n'est counue par aueun exemple, et d'ailleurs en ce sens il était inntile d'y ajouter èr λόχε, insidieusement, ou au moins eette rédondance qui, selon Pauw, est là ad illustrationem, ne s'accorde guères avec le atyle vif et coneis de Pindare. D'un autre côté la mythologie fait meution vraiment d'une épée de Vulcain donnée à Pélée, et qu'Acaste eacha, pour procurer indirectement la mort a cet hôte, dont il voulait se défaire, sans être obligé de le tuer lui-même. (Voyez les scoliastes de Pindare aur ce passage, Apollodore, liv. III, eh. 13, n. 5, at Hayne ). Acaste pensait' que lui ayant caché son épée tandis qu'il était endormi sur le mont Pélion où il se dispossit à la chasse, il l'exposait aiusi à être mis eu pièces par les bêtes féroces on par les centaures, et qu'il serait

l'explication que j'ai faite de ces images et l'interprétation la plus vraisemblable de ce passage difficile, en s'éclaircissant réciproquement, se soutiennent avec avantage l'une par l'autre.

Il est temps sans doute de finir ce discours, déjà trop long. Je ne puis néanmoins, me dispenser de faire observer la perspective qui précède cette préface, sui-

arrivée eu effet si Chirou, qui avait élevé Pélée, ne l'eut pas aussitôt reconus, et ne lui eut pas rendu son arme. Hésiode et Apollodore recontent précisément la même circonstance, et Pindare, pour qu'on ne le sonpçonue pas d'avoir suivi nue autre tradition diffé-reute, parle dans quelques vers auivans, de Chiron qui sauva Pélée du danger. D'où vient que les plus anciena ecrivaina grammairiena cités dana les acholica, entre autres Dydime, ont absolument entendu par l'épée de Dédale celle de Vulcain ; ce qui douna lieu fort ingéniensement à ce' deruier de proposer de lire Δαιδαλο su lien de Δαιδάλο σα Δαιδάλν, qui slors deviendrait l'épithète de l'épée appelée Dedala, c'està dire habilement travaillée par cet ouvrier divin : et l'écrivain cite, pour appuyer cette opinion, le vers d'Homère que nous avons rapporté plus hant. Le scholisate, par ce sentiment, a est servi dana le texte dn mot dadaha. La acule certitude que les grecs anciens ayent pu désigner Vulcain par le nom de Dédale, anffissit ponr expliquer le aena de ce passage et trancher toute difficulté.

Musée Pie-Clém. Vol. III.

vant le mode employé dans les autres volumes. On y voit représentée une des deux salles dite des Fleuves ou des Animaux. C'est précisément celle des deux marquée par la lettre H sur le plan, et vue de l'entrée marquée G. La superbe statue du Méléaure se distingue dans le fond, et on admire au milieu le groupe colossal du Nil, deux monumens célèbres dont nous avons parlé. La nombreuse et belle collection de figures de différens animaux est disposée tout autour. Elle n'est plus sur d'anciens sarcophages, comme nous l'avons dit dans la préface du premier volume; mais toutes ces figures sont placées sur des tables de marbre, soutenues par des pieds, en grande partie antiques, en forme de pattes de lions, portant des têtes de chimères; de sorte que leur soutien devient en même-temps plus léger et plus agréable à voir. Alors les sarcophages portant des travaux plus détaillés, se trouvent mieux exposés à la lumière, depuis qu'on les a placés dans les ailes du beau portique qui environne la cour.

### STATUES

n ..

#### MUSÉE PIE-CLEMENTIN

#### I." PLANCHE.

#### AUGUSTE .

Avant qu'on eut trouvé dans l'Augunteum de la colonie d'Oericulum, parmi beaucoup de simulacre des Césars, celui d'Oetave Auguste voilé (1), on ne connaissait pas dans les antiques, de satutue de cette sorte de ce prince fortuné; que l'on pât justement regarder comme formées dans le temps même

(1) Nnns l'avous dounc pl. XLVI du II volume de cet ouvrage.

<sup>\*</sup> Haut. neuf palmes, cioq onces, avec toute la pliuthe. La statue est de marbre peuthélique, et la têle est d'un seul morcean avec le reviee. Elle apparenent d'abord au sculpteor Cavaceppi, qui la publia dans sa Raccolta, t. II, pi. XXMII; elle fut essuite placé dans le Musée par ordre de Clément XIV.

30 de domination (s). Le traveté de la présente statue devient donc extrêmenens précieuse, puisqu'elle nous offre l'image de successer de la company de la primar la chuter de deux collèques qui parageient sa puissance usur-pée (s.). Il est représenté un comme une dirivisité, ou comme un hérro, selon l'usage qu'avaient les Gress, et qu'adoptèrent déjà les Romains dans les derniers temps de la république (5). Le petit manteau qui lai couvre de la république (5). Le petit manteau qui lai couvre de la république (5). Le petit manteau qui lai couvre de la république (5). Le petit manteau qui lai couvre de la république (5). Le petit manteau qui lai couvre de la république (5). Le petit manteau qui lai couvre de la république (5). Le petit manteau qui lai couvre de la resultante de la re

<sup>(1)</sup> La atama colonada d'Augusta qui est asso la protigne de palsi sule conservación in Capitalea, a sua tième de palsi sule conservación in Capitalea, a sua tième apparetée, mais antique, qui ressemble pon aux portraita véridable d'Octavien. La tendre atama essiste, pubbliée dans le Masré Capitolia, tons. III, pl. L1, commo simulace d'Augusta, papareties et/denimente à un astra sujei nicosum. Je ne partent just à précent de plusieurs ment des tièmes antiques y, comma colle avec la tege de motre II volume, pl. XIV, celle, nos de Capitole, Merès Copite, (non. 11), pl. L11, non qui est à la suité dair.

bani, et plasieurs autres.

3) S. E. M. chevalier d'Azara ponède an trèv-beus portrait d'Octavien, jeune homme, précisément à Plage de il commerque à s'occuper des affaires publiques. Ce savant méches, qui en est le propriétaire, l'afait garret d'après un trève-bon dening, et l'après dans text tradecdique de l'après un trève-bon dening, et l'après dans text tradecdique d'après de l'après de l'

<sup>(5)</sup> Ciccron, in Verrem, liv. II, § LXIII, parle des

les flancs et les enisses, pontrait convenir à une figure de lupiter inherbe et granditissent, peut et peut-tire que l'équiroque ne déplat pas le peut-tire que l'équiroque ne déplat pas le con inventeur. Le satuen en bronces, presque colonale, d'Herenlaum représente ne empereur, que fon a eru le même que notre Au-marbe, et viece les attribute du marbre, et viece les attribute du noi de l'Olimpe (1). Nous ne pouvous ries dire des symmoloses et de gener, pare que les bras sont un modernes. On les «espendan resisantés d'après les bras antiques de la statue Barbeine en bronze, de Septime Sévère, qui est en partie sembhble à tour Cauguste (5).

Il ne faut pas non plus faire attention au

<sup>(1)</sup> Ant. é Hertal., Broiner, tom. II, pl. LXXVII. Augant est représenté assis la figura de Jupiter aur le bena camée du Musée Impérial de Vienne, qui a céé publié dans le Musée de Vérone de Maffei, pag. 338, et dans d'antres livres. Il n'avait guéres plus de vingel-huit ans, que les villes le plaçaient à l'euvi au nombre de leurs Dieux. Appien, De ésdée, r., liv. V., p. 746.

<sup>(2)</sup> On peut la voir gravée paran les Salantes de Rome de P. A. Miffel, p.). XCII. Le Septime expendant a le bras droit élevée el la main mevente paire Anguste est en cela différent sur le parat la pré l'Apparel a-stique, que le bras avrait un autre mouvement. Il tensit, pour-être, aune patêre, camma ma varie consume de la donner de toute les states des divinités p ou bies il tensit une branche de lamert em d'olivier. Cela qui est dous le galerie de Dreade, publié sous le nom de Caliguia, p. XLIV, vet particiement semblaide au nôtre.

tronc de palmier qu'on y a placé, à l'exemple de plusieurs antiques, parce que c'est encore l'ouvrage du restaurateur moderne.

On n'a pas de notions sur le lieu où la statue fut découverte; on sait seulement qu'elle était placée jadis dans la belle collection, aujourd'hui dispersée, de la maison Vérospi.

#### PLANCHE II.

#### GÉNIE D'AUGUSTE \*.

Cost avec le caractère de la junesse, avec la tête voilée, rerêtu de la toge, et avec une corne d'abondance dans la mais gauche, telle enfia que nous voyons ce simulacre, quiest prépéneit le Côrie d'Augusea coompaged des Lares, sur un autel, avec une inscription, dans la Musée Pic-Cènemeit (v), et un Génie semblable dans une peinture d'Herculanum (2): et cet enfia que nous est dérêtre cèqui qui apparut la Julien dans les Goules vet dans la Perne, avant la deraire jour et es sui e (5). Il q'u' a donc le deraire jour et es sui e (5). Il q'u' a donc le deraire jour et es sui e (5). Il q'u' a donc

à Naples chez las ducs de Cojubrano.

<sup>\*</sup> Haut. douze palmes, avec toute la plinthe. Il a été acheté par ordre de S. S: régnante. Elle était autrefois

On peut la voir dans le tom. IV de cet ouvrage,
 pl. XLV; l'inscription portait: LARIBVS AVGVSTIS
 GENIO AVGVSTI, etc.

Tom. IV, Peintures, pl. XIII.
 Ammien Marcellin, liv. XXV, ch. II: Fidit

pas de donte, que le sujet de cette belle figure ne soit le Génie d'un empereur; et en observant le caractère de sa physionomie, et la disposition de ses eheveux, il est également eertain que c'est précisément le Génie de l'heureux Octave. Que les Génies des Césars ayent obtenu des simulacres et un eulte, nous sommes dispensés de le prouver par de nouvelles démonstrations, ayant tant de monumens qui nons l'attestent (1). Les colonies de la Campanie, où ce beau marbre a été trouvé, semblent avoir plus particulièrement que les autres régions de l'empire, bonoré ses foudateurs par des statnes de leurs Génies; car on a découvert qu'il existait autrefois à Pozzuolo la base d'un simulaere avec l'épigraphe du Génie de Jules César (2).

L'artiste qui a donné au Génie d'Anguste

squalidius (Julianus) speciem illam Genii publici, quam cum ad Augustum surgeret culmen conspexit in Galliis, velatam capite cum cornucopia per aulaea tristius disce-

<sup>(1)</sup> Voyra, à propos de cet Auguste, le ch. Marini dans ses avantes observations un ur monment du Musée Pit-Clémentin cité. Elles sont reproduites plus amplement dans notar IV volume, notes nor la pl. XLV. On y sjouters les inscriptions qui se trouvent dans Muserton, LXXVI, 7, où il est queld du Génie d'Auguste, participate de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del la commenta de la comme

des trais en partie ressemblans à cet empereur, a employ; je ne sais si plois dire me adulation on une sagacité bien entendae, fondée sur la doctrise (1), alors en crédit, des Gesies particuliers des personnes, on sur l'exemple que lai en domèrent, les poètes qui imaginèrent de former d'Anguste un Gétaie bienfaisant, et même un Dien; idée que leur fricht promptement obtenu, de son bonheur tant envié (2).

On peut regarder ce simulacre comme unique. Il a été taillé dans un beau marbre grec,

<sup>(</sup>i) On tronve beancoup de choses sur ce qui regarde les Genies, tant des personnes que des lienz, dans ce qu'ont rassemblé les académiciens d'Herculauum, à la note (6) de la pl. XXXIV, et (17), pl. XXXVIII du tonse I, et dans la note (5), pl. X, dn V des Peis-

<sup>(</sup>a) Auguste est appelé par Hennes, N. y ed. X. Y. v. (3.1 Tunde processer Institute domaique Homes. O'le nom de Taulat étais, ennume l'observe Fabretti, forsolopie, Cu. H. y gar, jo particulièrement employé pour conseque, co. H. y gar, jo particulièrement employé pour conseque de l'activité d'activité de l'activité de l

et seulpté avec un goût excellent, digue de ce siècle si célèbre. Sa graudeur presque colossale, son intégriée, en lou que cela le sujet, en font un objet. Au grand pritc. De ce plat à voir, son les greux une image du Grain et le leur de la leur de debaisse. Pour conservation de la leur de la leur de debaisse. Pour con sacondant heureur et toujour, vainqueur, on vit, comme l'observe Phitacque (1), plies le grâne et la fortune d'Antoine, perconange hien an-deusse d'Auguste, autunt par sex viese une par sex tules et vite se militaire et viese.

La main droite avec la patère, qui manquait à cet antique, a été rétablie d'après l'indication qu'en donnait le bras qui reste, et d'après les images authentiques du Génie d'Auguste qui ont été citées.

#### Additions de l'auteur.

Pour ajouter encore plus à ce que nous avons dit du eulte qui a été rendu, sur tout au Génie d'Auguste, même de son vivant, on pent se rappeler iet ce que dit Suétone (Ozcava, c. X.), que les rois alliés de l'empire romain avaient entrepris de faire terminer le temple de Jupiter Olympier à Athènes, et de

<sup>(1)</sup> Plutarque, dæns la Vie d'Antoine, t. V, p. 89 de l'édit. in-4 de Londres. Rien de plus curieux, que toutes les aucsées rapportées à ce sujet par l'historien. Musée Pie-Clém. Vol. III. 4

le dédier au Génie d'Auguste. Il semble pourtaut que ee projet n'eut pas d'exécution, puisque le temple fut depuis achevé aux dépens d'Adrieu, qui lui conserva sa première dédicace ( Pausan., Attica, ou liv. 1, e. 18 ). Par rapport à la ressemblance que l'on remarque dans ce Génie avec Auguste, ou sur ee que l'on a donné à cette figure d'Auguste les attributs de sun Génie, il est bun de rappeler une pierre gravée du Cabinet d'Orleans, où Auguste lui-même est représenté demi-nu, tenant dans sa main gauche nne eorne d'abondance, attribut ordinaire des Génies. On pourrait faire ici mention de la belle statue, crue de Pupiénus, qui se trouve à la ville Albani, dont parle Winckelmanu ( Hist. de l'art, etc., liv. XII, c. 2, § 21 ), et que l'on voit pl. I, dans les Notisie d'antichità ed arti de l'année 1787, mai. Le personnage y paraît sous la forme d'un Génie distingué par une grande corne d'abondance pleine de fruits, qui est sculptée à côté de lui. Mais quoiqu'il y ait assez de ressemblanee dans les traits du visage avee ceux de Pupiénus, eependant le costume de la chevelure etant bien différent de celui qui était en usage dans ce siècle dès le temps d'Alexandre Sévère, et qui est très-clairement démontré par les médailles, je eroirais que cette statue a été élevée puur tout autre que pour Pupiénus. Ce pourrait être le guuverneur de quelque province représenté ou par adulation,

ou à cause de ses hienfaits, sous la figure d'un Génie protecteur.

#### PLANCHE III,

#### CALIGULA .

Nous avous déjà parlé d'un superhe didice de la colonie d'Occiellum, où se trouvèrent beaucorp de satues d'empereurs. Si nous lui domaines alors le sont de Bailique, ce fut pour suivre en cela quelque-suus qui his avaient de la commentation platte que propre seniment. Comme il ue s'y trouve au-meu trez du formum, dont les Bailiques étaient ordinairement des espèces d'appendices, il partiers plus visionables que cet d'illee étaient production de la commentation de l

<sup>\*</sup> Haut., avec la plinthe, neuf palmes; dix onces et demie. Il fet trouvé à Ocricoli, dans le même lieu qui a été déjà indiqué à la pl. XLVI du II tome, avec les statues d'Auguste voilé, de Livie et d'autres. Il est

<sup>(1)</sup> Lisez ce que dit à ce sujet Noris, Genot. Pis., dissert. I, c. IV, et De-Vita, Antiq. Beneventanae, tom. I, dis. 10, ch. 2.

levé dans le milieu, comme une espèce de tribunal, et qui était entièrement occupé par les bases des atatues des Césars (1), dont quatre sont conservées très-entières dans notre Musée.

Anx statues d'Auguste et de Livie, que nous avon déja publice, nous sjontous la troitiène, celle de Cajus Céar, sursonmé Caliguil. Les médilles nous reponde résidement certains de la vérité du portrait, fasile à reconsultre à ces y sux enfonées, à la exité des tempes, à ce front ridé quoique grand (2). Il fallait que juste Lipes n'éta pas présentes à l'exprit les images sculptées de cet empereur, lorsqu'il cruit devoir efficier l'éphithe de vieux que

<sup>(1)</sup> On pent en voir le plan et l'élévation dans les Noticie d'antichité e d'arti de l'année 1784, avril, de l'abbé Geattani.

<sup>(</sup>c) Sucione, Culigolae, ch. 5a, detri simi a phinismonia; Ocubi e sumproduc concessi, frome alias i store. Si natre figure na s'accordo pas avec la description qui nona représente col empereur in Genéllata, mazimo cercità e e corum, capillo ravo: je u'en dossenti par libi, p. 5andari, ch. NY, aveair que la statustire c'appliquation à cacher, ou voultient adoctir en grande partie les differenties quivrainet la presente qui fireprérentainent; mui je produitai l'entorité de Suétone in-lambute (Galgala, line cité), qui nous pinde de la crassati seve linquite, comostre cherchai à cultere l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la crassati seve linquite, comostre cherchai à cultere l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, line cité), qui nous pinde de la l'aliandarie (Salpha, l

Séuèque donne à son front (t); épithète qui peint à merreille cette parie de la figure de Caligula, et telle que nous la représentent ses portraits les plus rares, dont le plus admirable est certainement le huste en basalte verd du Musée Capitolin (2).

Quoique le sénat, pour marquer combien la mémoire de Cajus lui était odicuse, eut fait fondre toutes les monnoies qui portaient son

(1) Sénèque, De Constantia, cli. 18: Oculorum sub fronte anili torvitas, et Lipse an même endroit.

(2) Musée Capitol., tom. II, pl. XII. II y a un huste de porphire du même César dans la galerie de Dresda. S'il était antique, ce serait la sculpture la plus ancieuue an porphyre que nous connaissions, puisque Pline (XXXVI, § XI-) nons dit que ce fut seulement sous Claude que les sculpteurs commencèrent à employer cette pierre. Il est plus vraisemblable que ce sera l'ouvrage d'artistes modernes qui ont reproduit les images des donac Cesars en toute espèce de matière. Ceux du palais Borghèse ont toutes les têtes en porphyre. Néanmoins ce front ride, dont Seneque fait mention, n'est pas anssi remarquable dans tout autre monament, que dana l'admirable camée représentant Caligula conronné de lauriers, que possède à présent M. Thomas Jenkins, Winckelmann parle ( Higt. de l'art, liv. XI, ch. 11 et suiv. ) d'un autre beau camée portant la même effigie, lequel appartient an général Walmoden. Si l'on ajoute à cela la mervailleuse pâte antique du médaillier de M. le ch. Asara, qui représente en profil la tête une de Caligula, on verra que la gravure en pierres fines a plus multiplié les traits de cet homme qui sonillait la dignité impériale, que tont autre sujets

effigie (1), la domination de son onele Claude qui lui succéda, sauva probablement ses simulacres, que le sénat avait déjà eu l'intention de proserire également (2).

Cres simi que la sauce de Caligula que nous esamionos se arca conservé intates dan D'Augustaum d'Oericoli. Elle en la seule qui nous reste de se méchant prince (5), dont la démence attribuée aux breuvages que lui fit prendre Cesonio as femme, affigar et boulevers le genre himmin, de même, dit un porte que il l'arbitre supérente de l'univers, le grand Jupière lui-nôme fût descende animé par la freure ((j) it aux il semblait que le bonheur de

<sup>(1)</sup> Dion, liv. XL.

<sup>(2)</sup> Suétone, Vie de Caius, ch. 60.

<sup>(5)</sup> La status qui a été publiée parmi les monuments de Mattei (ton. 15 pl. LAXX ») por un Caliquh, or lai rescenhle pas dans la tête, et de plus elle u'apparaient pas même à statuse. Le ne connais celle de Dreade que par la gravure (pl. XLIV de cette galerie) a sinsi que apin assurer i la tête de spa et de rapportes, ui ai que plus assurer i la tête de spa et de rapportes, ui ai ca pin assurer i la tête de spa et de rapportes, ui ai ca que l'estimpe u'offre aucune ressemblaces.

<sup>(4)</sup> Juvénal, sat. VI, v. 614 et suiv.

<sup>. . . .</sup> Acunculus ille Neronis

Cui totum tremuli frontem Caesonia pulli

Insanum.

l'espèce humaine dût reposer en entier sur les vertus de ces maltres du monde.

Cette-statue est soutenue par un tronc de palmier, avec une grappe de son fruit; et les prétendues victoires de Caligula sur les Germains auront servi de prétexte- pour joindre ce support à ses statues (1).

Observations de l'auteur, insérées dans le t. VII de l'édition de Rome.

L'Augusteum, ou temple des Césars, était ordinaireiment un appendice de la basilique; et souvent l'apaide, ou la tribue qui la terminait, tenait lieu d'Augusteum. Ainsi l'édifice d'Occiculum était probablement une basilique, puisque sa distribution en plusieurs nefs, et l'apaide, ou tribune qui la terminait, semblent la caractérier telle. Cet apaide conteait les

<sup>(</sup>c) Pro-dure que la regularité du cet abres, une excitéritérançes, a l'expèré de travail que son trasse refire à l'arrible, sont de les muits qui lai ous fait domes la préférence en flautes abres qui cessent par faire abres qui cessent par faire abres de l'autres abres qui cessent par faire abres qui comme par l'arrible abres que qui per prese, qua de present que d'un des parties que qu'el prese, que per peut que de presentant de l'arrible connact su traispub. Cequi et certais, c'et que l'en abrerce plus communement le pair que peut qu'el qu'e

images des empereurs; et il n'est pas étonnant qu'on ne trouve plus de vestiges du forum; peut-être que ce lieu n'était pas soutenu par des constructions assez considérables et solides.

#### PLANCHE IV.

#### NÉRON SOUS LA FORME D'APOLLON \*.

Nous avons eu silleurs occasion de rappeder hon le testra quelle jouissance faisist éprouver à Nêroo la réputation qu'il voulait avoir d'être un excellent et même un incomparable jouseur de lyre, et que cette ridieule ambition d'être un traise lui sur toute autre qui cht été moins frivole et plus digue de son rang (1), Nous a'avons pas oubhiée de faire remarquer à ce niget, que les peuples subjugués par la checuité certainement, plusid que pousés par l'adulation, ne balancérent pas le reconsultre pour un nouvel Apollon; tiré qu'il ne refusa pas, le et que nous apprend Suétone; et coune cels est provier par les médiules, il n'est

<sup>\*</sup>Haut., avec la plinthe, quatre palmes, huit onces. Il fut trouvé dans les fouilles de la «ille Negroni ur l'Etquilin, où furent découvertes lés belles peituters qui ont été publiées par les gravures de Campanelli. Cets tatos est de marbre de Loud, écst-l-diré de Carara, (1) Voyes le premier vol. de cet ouvrage, pl. XV, p. 155, et pl. A. V, p.um. 9, p. 548.

pas étonnant même de le trouver empreint sur la monnoie publique (1). Nous ne connaissions encore aucun de ses simulacres sous les formes d'Apollon, excepté la petite statue de bronze (sigillum) conservée autrefois par le célèbre Ficoroni, et publiée dans le Musée Romain (2). Le Musee Pie-Clémentin possede à présent dans notre statue, qui est un peu moins grande que nature, un monument nnique, puisque dans cette figure d'Apollon couronné de lauriers, assis, pinçant la lyre, on retronve très-évidemment les traits de la physionomie de ce détestable empereur (3). Ce qui confirme notre opinion; et qui fait naître encore d'autres réflexions, c'est la remarque facile à faire, que le bronze dont nous avons parlé, et notre marbre, sont faits sur le même modèle, et proviennent tous deux d'un même original; lequel dût, dans ces temps où les arts du dessin fleurissaient, exciter l'admiration, puisque nous voyons qu'on en a multiplié les copies en différentes matières, et sous diverses mesures. Notre simulacre placé sur le mont Esquilin, où il fut découvert, sans doute, dans les jardins, ou dans la maison de quelque

<sup>(1)</sup> Suétone, Vie de Néron, ch. XXV.

<sup>(2)</sup> De la Chausse, Museum Romanum, sect. II, t. LVIII.
(3) On conserve dans ce Musée une très-belle tête de Néron sous la figure d'Apollon, plus grande que nature; elle sera publiée à sa prace.

Musée Pie-Clém. Vol. III.

partieulier qui avait intérêt à faire sa cour au tyran (1), put échapper aux outrages par lesquels le peuple, animé trop tard, voulut se venger sur les images de ee monstre de l'avilissement qu'il avait supporté jusqu'alors avec trop de patience.

### PLANCHE V.

### DOMITTA .

Jui déjà parlé ailleurs, et à propos précisement d'une présendes image de la même impératrice, de l'abas qui a prévala parmi les antiquaires, d'appliquer des noms d'unpératrices à tous les portraits de femmes, qui, par la coiffure des cheveux, ressemblaient à leurs effigies gravées sur les médailles; comme si cet arrangement de chevelure étuit un earactre distinctif des personnes, plutôt que des

<sup>(1)</sup> Tacite uous raconte que parmi les crimes, dont on accusa Trasca Peius, on allégna celui-ci, qu'il n'avait jamais offert aux Dieux de sacrifices pour la conservation de la voir céleste de l'empereur, Annal. XVI. 22.

<sup>&</sup>quot;Haut. huit palmes et demie avec toute la plinthe. Elle fut trouvée, avec d'autres statues, près de la voie Cassia, à peu de diatance du lieu appelé vulgairement le Tombeau de Néron. Elle est taillée dans un marbre très-bean et très-fin, appelé communément en Italie Grachetto.

temps et des modes (1). Anjourd'hni je présente avec confiance au publie la statue de grandeur naturelle de eette impératrice, reconnue par la comparaison faite avee la grande médaille en bronze latin, que l'on conserve dans la collection de la Bibliothèque du Vatiean. Appuié par cette comparaison exacte, je puis assurer que l'on reconnaît dans notre statue l'unique effigie en marbre qui nous reste de l'épouse de Domitien, et qu'on ne pent regarder comme tels on le buste du Capitole (2), ou eclui qui est dans notre Musée, et qu'on regardait autrefois comme le portrait de Domitia, lorsqu'il était chez le feu comte Fede, son ancien possesseur. Quelque ressemblanee dans la disposition de la ehevelure, et quelque trait pareil avec ceux du visage, mal dessinés, de la même impératrice dans la médaille grecque, out donné lieu à une erreur qui n'eut pu être détruite saus un rapprochement avec le rsre monument que nous avous.

Les symboles de la Déesse de la Santé y ont été ajoutés dans des temps modernes. Ils sont, à la vérité, bien appliqués au aujet, selon l'insage qu'avaient les anciens d'orner ces statues des symboles ou des ornemens propres à leurs Déesses. On peut en effet dire qu'elle deviot

Dans notre tom. II, pl. XLVIII.
 Musée Capitolin, tom. II, pl. XXVI.

la Déesse de la Santé du peuple romain, quand elle forma la conspiration qui ôta la vic à son mari, le dernier des Flavius, et qui méritait bien mieux d'être appelé le Néron Chauve, que de porter un nom commun avec Titus et Vespasien.

Si le style de la sculpture de cette statue n'est pas des plus précieux, il n'est pas sans mérite cependant soit dans l'invention, soit dans l'exécution. L'agencement des plis semble imité des statues grecques, et se rapproche assez de celui de la Junon (1). On remarque beaucoup de simplicité dans les contours de la tête, et les cheveux sont touchés avec goût. On observe sur toute la statue une espèce de vernis ou de couleur, qui semble être absolument un reste de la cire ancienne ou de l'encaustique que les artistes de ces temps avaient coutume de donner à leurs sculptures, pour en faire valoir le poli, et pour mieux eonserver leurs superficie (2).

<sup>(1)</sup> Tome I, pl. II. (2) Il en est parlé dans le tom, II, à la pl. XXXIII. pag. 252, e. 3; Vitrave, liv. VII, ch. IX, fait mention de cette méthode, et queiqu'il la rapporte uniquement anx figures nues, il ne l'a pes cependant voulu exclure pour les statues à draperies; car l'opération même dont il parle, qui consistait à rouler dessus avec force des chandelles de cire, ne peut avoir lieu sur des figures drapres. On se sera servi pour celle-ci d'un autre moyen. L'érudit et ingénieux conseiller Reiffenstein a nppliqué avec succès un encaustique de cire à divers morceaux de sculpture moderne.

# PLANCHE VI.

# NERVA .

Un des plus nobles moressus qui appartieme la nuite des immilieres dus Caires, et ce monument qui nous rappelle le plus dours, le plus modér des dominateurs du modé, de ce prince recellent, qui ne crisigunt pas que sa mémoire fist d'élèce par un souversia meilleur que lai, qui dat lai suceder, était digne de loisir un Triaja pour son fait (i). Ce morcau est d'ausant plus estimable et cerieux, que as dimention presque colossale le rend plus remarquable, et la circonstatee heuresse cut comme cut grande authoniciré, et ce fait un objet plus rare. Si la reconaissance de son cossessur et celle de tou Tuaivira le firent successur et celle de successur successur et celle successur et celle de tou Tuaivira le firent successur et celle de successur et celle successur et celle de successur successur et celle successur et celle de successur successur et celle successur et celle de successur successur et celle successur et celle successur successur et celle successur et celle successur succes successur et celle successur et celle successur successur et e

<sup>&</sup>quot;Hant onse palmes, deux onces. La moitié supérieure faut ouvele pris des murs de Rome eure S. Lean de Latrau, et S. Croix eu déraulaiem. Le acalphem Cavaceppi, avant de restaurer cette atance, la fit graver ainsi la moitié dans as Raccolas, toom. II, pl. 5: Le Souverais Poutife en cariebit enusite le Musée; elle est d'un marbre grec de grain fait.

<sup>(</sup>i) Pliue, Panegyr. ad Traianum, § LXXXIX, dit, dans une apostrophe au défaut Trajau: Optimus ipse non timuisti éligere mélorem. Et au § VII il s'éstit expliqué aiusi: Úterque optimus erat, dignusque alter eligi, alter éliere, deler éliere.

vénérer comme un Dieu, et firent établir en sa mémoire des temples, des Flamines, des sacrifices (1), c'est avec raison qu'on le voit assis comme un nouveau Jupiter, couvert d'un manteau, de la ceinture jusqu'aux pieds. A la vérité il n'est pas bien certain que cette partie, quoiqu'antique comme la supérieure, ait appartenu à la même statue. La qualité du marbre, le style, et les proportions, en tout conformes, ne sont pas des motifs suffisans pour le faire croire, parce que cela ne s'accorde pas avec le temps et le lieu où cette portion de. la figure fut trouvée. La statue dût avoir ponrtant, à peu de chose près, la même disposition dans ses parties. Le torse détaché, s'enclavait dans la partie inférieure, qui devait être couverte d'une draperie, pour mieux caeher la réunion; et l'inclinaison du thorax rend assez vraisemblable que la figure fut assise (2). Les bras, qui sont modernes, ont été restaurés dans le mouvement de ceux de l'antique : et la lance, symbole de la divinité, a été indiquée dans la main droite, comme on la voit dans les médailles d'Auguste déifié, et comme on avait coutume de représenter Juniter assis; probablement voulait-on comparer à

<sup>(1)</sup> Pline, l. c., dans tout le § XI.

<sup>(2)</sup> L'image d'Auguste divinisé du camée de Vienne, dont on e parlé, a le même mouvement du corps, et cit aussi demi-nue.

la puissance de ce Dien celle des Césars (1), et plus partieulièrement quand elle était placée dans les mains d'hommes vertueux et bienfaisans. On a remplacé eu bronze la couronne de chêne, en suivant le cercle que forment autour de la tête de petits trous qui s'aperçoivent encore, et qui ont indiqué très-évidemment qu'il y avait eu une couronne ranportée. Quoique la conronne radiće soit celle qui convînt davantage aux empereurs après leur apothéose, on ent aussi l'usage d'orner le front des simulacres des bons prinecs avec des couronnes de chêne (2). Et qui mérita mieux la couronne civique que Nerva, lequel nonseulement releva Rome de l'oppression sous laquelle la tenait Domitien, mais qui en se choisissant pour successeur celui qui fut appelé le meilleur des princes par excellence, assura pour bien long-temps le bonheur d'une si grande partie du genre humain, et commença cette période de plus de quatre-vingt ans depuis la mort du douzième César jusque à l'inauguration de Commode (5), période pendant laquelle

<sup>(1)</sup> Juwénal, sal. IV, v. 71: Dis nequa potentas.

(2) Le buste de Trajan cooronné de chênc, qui est an Capitole, est d'une proportion colossale. Flusieurs lètes d'Anguste, dont parle Winckelmann (His. de l'ar., l'I., § 8), portent une couronne de chêne, de même qu'une tête colossale de Claude dans noure

<sup>(3)</sup> Voyez à ce sujet le savant et ingénieux écrivain

on vít la couronne impériale de laurier ceindre le front d'hommes, qui par lenrs vertus et par leurs talens, étaient digues vraiment de ce rang qui les mettait au-dessus de toutes les grandeurs humaines.

On ne peut voir cette belle atante sans admirer avec quel talent les artistes anciess ont pu diviniser la figure de Nerva, homme d'un âge et d'une susté infirmes, sans cependant la changer au point de d'être pas reconnes par tous cers à qui a physionomie était familier. Ils o'out point fait disparaître la rièse de sa figure, mais ils out diminud sa maigreur, en souteant d'avantage les châirs; ils en out arrondi les formes, ils en out simplifié les coutours, de soure qu'ils his out douce un aspect majesteux et respectable, au lieu de celai de Pépuisement (). On dirist que la membres

M. Zoège, Numi Aegyptii, etc., Rome 1787, Vie de Galba, n. 1.

<sup>(1)</sup> Cea shai qu'est traite le porrette de John Casadan la belle states (populares, qui et assu le pertipua des Conservances, exquiter probablement depuis la ment des Conservances, exquiter probablement depuis la ment august de Berra, qui la tête du mânur place, centerveir dans le recell Capitalia (Mande Capitalia, tom. 11; J. XXVII), est traite du morres pointers, commerdant la recell Capitalia (Mande Capitalia, tom. 11; J. XXVII), est traite du morres pointers, commerniario instalia de avyte antique. Si Wirchelmann e vanuel na noutaira de colone foil rechaectivit, comme il a fait dans l'Hôte de Earl, 1, XI, de HII, 556, fil colo conserva qu'il et cue trop avengélante su proportiu a ja-

déjà stfablis d'un homme dats la maturité de l'Age, ont été ravivés par le bravuje incorruptible des Dieux, et s'ils ne sont pas corés de cette heauté sublime, que les sculpteurs anciens ont su donner sux membres de Jupiter ou de Neptune, on y remarque expendant une heauté qui surpasse de heaucoup celle que l'on peut trouver communément rémoie dats un seal individu, et la jienne u'est pas indigne d'un habitant de la cour celeste.

# PLANCHE VII.

<sup>&</sup>quot; Haut, avec la plinthe, sept palmes et demie. Cette statue était autrefois dans la mile Mattei, et fut publice parmi les monumeus de cette famille, t. l., pl. J.XXXV; elle fut expliquée par Venuti, avec des notes de l'abbé Amaduzsi. Le marbre est penthélique.

Musée Pie-Clém. Vol. III.

dessus des humains, et précidiques celles qui essent été dérès à des érataurs privés, aux anciens Brutus et aux Camilles (1) Venuti, qui en a donné une explication suesinte dans l'ou-vrage sur les monumens des Mattei, n'eut pas raisons lorsqu'il vouta considères le globe qu'il soutient dans ses mains, comme un symbolé es as souveraineté dus mondie; en ce moreau étant moderne, se d'evait loss donnes lieu à des des souveraineté dus mondie; en ce moreau étant moderne, se d'evait los donnes lieu à de de sa souveraineté dus mondie; en ce moreau étant moderne, se d'evait los donnes lieu à de de sa souveraineté du mondie; en ce moreau étant moderne, se d'evait les donnes lieu à de de playée de l'aux de l'aux de l'entre de l'aux de l'entre de l'e

La draperie, qui consiste dans une simple tunique et dans la toge, est traitée de bon goût. Elle est disposée d'une manière qui n'a rien de nouveau; au contraire on la retrouve

<sup>(</sup>i) Pline, Panogry-and Trainman, S. LV. Sana febre-fighest une queles aim no le oppein in R. P. norning religion to the policy of the policy of the provision disclosure. Finance calcium e materia Cessaria network queles de brouse et de murbre, et ne permettial par qu'on laire dit e on set en argent camme à se prédecement, et il ioniffrait encore moins qu'un lai donaît des attribute de drivinit. La plus belle lange de Traine qui ait det faite ent une baste en marbre, maintenant en magieren, et qui apparient à la lic colonel Campe and magieren, et qui apparient à la lic colonel Campe and magieren, et qui apparient à la lic colonel Campe and magieren, et qui apparient à la lic colonel Campe.

<sup>(2)</sup> Dinn, liv. LXVIII, à la fin.

dans d'autres statues; motif qui peut prouver qu'elle est d'une belle invention (1).

Le siège, qui n'est pas une chaite curule, est simple et convert d'un coussig, ce qui ferait croire que le nijet ancien de la statue un représentait ni un empereur, ni aucune autre personne en dignité, mais plutôt un philosphe, un homme de lettre, autquelle il paraît qu'on avait plus pariientiferament conassejé des figures amise pour beur attauce (3). Les andales, on la chausure, quelle qu'elle soit, dont une constitution de la constitution de la content de la cope, auquels convenient les souliers de s'énaueux.

(1) La draperie est à peu-près semblable à la statue de Rome assise, publiée par Cavaceppi dans as Raccolta, tim. Il, pl. XXX. On observers cependant que l'on ne peut assurer, que ce manteau daus les deux figures anti plutés une toge qua le pallium.

<sup>(2)</sup> Il y eat mais une status (levée à Trajan dans la hibliothèque des habituns de Pratiam daus la littysie. Pline le jeune en parle daus une de ses lettres, l. X, p. 1XXXV. Pigrein, De Status, d., XXV. y redeque qu'elle ne lui fint pas dédiée comme à un prince, mais comme à un homme de lettres. En listast avec attention la lettre de Pilies (ride-jul lemblerait que l'opinion contraire est plus prabable.

### PLANCHE VIII.

SABINA SOUS LA FORME DE VÉNUS \*.

On tronve dans beancoup de collections d'antiques des statues de femmes semblables à la nôtre, vêtues d'une légère tunique flottaute, serrée sur la taille, arrangée avec des plis graeieux, et dans l'attitude infiniment agréable de relever de la main gauche leur longue robe. Ces figures ont reçu, suivant le caprice des restaurateurs ou des antiquaires, des noms an hazard; tantôt elles sont prises pour des muses, tantôt pour des nymphes, ou pour d'autres divinités (1). Cependant les médailles de Sabina et de quelques autres impératrices, nous offrent la même figure dans une attitude pareille, vêtue de même, avec le nom de Vénus Genitrix; de sorte qu'on pouvait assurer avee fondement quel était le sujet des statues dout il est question (2). Notre statue fut autre-

<sup>\*</sup> Haut. huit palmes très-justes. Elle est d'un besu marbre penthelique.

<sup>(4)</sup> Une des statues de cette sorte, qui est dans la gierie de Florence, que Geri publis avec une explication, Musco Fornation, Stanse, pl. XVI, a été restaurés pour une mane une saure de la safée Allandi, l'a été pour une ayumphe, en lai ajeutant une urne. Winchemann, qui en compte plusieurs nutres, les a crest des tabues de danseusce (Hint. de Leur, lic. V, ch. 3,

<sup>(</sup>a) Ce capport a déjà ésé observé par les Zanetti dans

fois tirée des fouilles de l'Augusteum à Ocriculum; les bras et la tête étaient muitlés. Elle représentait ou simplement Véaus, d'ou tirait son origine la gens Giulia et le nom romain, ou quelque impératrice sous la forme de cette Déesse (t). La tête de Sabina

les Statue di Venezia, tom. II, pl. XIV, et ils ont en cooséquence dooné à la figure qu'ils publient la nom de Vénus, co appoyent cela de la médaille de Sabino mi sert da vigoette à l'explication. Une petite statue de bronze, pareillement vétus, qui est dans la ville Pinciana, et qui a été publiéa par Montalatici, Villa Borghese, pag. 278, at par Montfaucon, Antiquité expliquée, tom. I, part. I, pl. CII, o. 3, fait voir qua ca rapport n'avait pas échappé aux actiquaires de siècle passé; bian que ce qui a pu facilitar à découvrir la sujet de catte statua, ce sera uon antre dans une posture presque semblable, et pareillement vêtne, qui se trouve dans la même collection, qua l'on reconnalt pour una Vénus, parce qu'alla foula du pied gauche pu embrion dans la matrica: ja l'ai crua Vépus Coursisane op Fulcivaca. Elle est gravée dans les Mémoires sur les anciens graveurs de l'abbé Bracci, t. I, pl. XXI du supplément.

(1) Weckshmann a observé, l. c., que placieros de ces figures ant de site qui sont das portirals. Hen de plus commun, qua de vuir des portarias hen de plus commun, qua de vuir des portarias soniques de manes sons la forme de Venna, andres nez-Jain, fille d'Angante, a deux le heunes gree le titre da Pénus sone folde. Le crisi qui a nobre fat nomi un percriti, ce qui ma l'indique plus suremant, c'ent la modeini quoi ma l'indique plus suremant, c'ent la modeini quoi ma l'indique plus suremant, c'ent la modeini quoi ma l'indique plus suremants, c'ent la modeini quoi ma l'indique plus suremants de la modeini quoi ma l'indique plus suremants de l'anno de

qui y fut adaptée, en outre de ee qu'elle s'ajustisit bien avec les proportions de la statue, parut aussi lui convenir, parce que ses médailles offraient justement une image semblable de Vénus Genitriz.

Les érudits n'ont pas jusqu'à présent assez observé et bien distingué les statues de Vénus qui ne sont pas nues. Celle-ci que nous reconnaissons avec certitude, nous autorise à la reeomaître sussi dans beaucoup d'autres statues (1). Nous avons dejà fait remarquer que le sein nu en partie pouvait être regardé comme propre aux images de Vénus, et cela fut ilit à l'occasion d'une autre statue (2): depuis je suis tombé sur un passage des Argonautes d'Apollonius de Rhodes, qui jette un grand jour sur de semblables effigies. Ce poète, faisant la description des figures brodées par Minerve elle-même sur le paludamentum de Jason, n'a pas oublié l'image de Vénus qui tient le bouclier de Mars. Le bouton qui retient son vétement étant détaché, la draperie tombée de l'épaule gauche sur le coude, laisse à decouvert le sein et toute la mamelle gauche (3).

<sup>(1)</sup> La même chose dans une belle statue, qui a cependant une tête moderne, dans la galerie Colonne. (2) Tom. II, pl. XXIII.

<sup>(5)</sup> Apollonius de Rhodes, Argon., liv. I, v. 742 : Εξείης δ' ήσηητο βαθυπλόπαμος Κυθερείη Αρεος δχμάζησα Βοόν σάκος έκ δέ οἱ ἄμυ

Cette circonstance ne pouvait être indiquée plus à propos pour notre sujet. Il faut en outre observer que les plis réguliers, et formés avec art, de sa tunique qui dessine les contours de son corps en prononçant le nu, ont été aussi attribués par les poêtes grees aux images de Yéuns (1).

Πήχυν έπὶ σκαιὸν ξυνοχή κιχάλαστο χιτόνος Νέοδιν όπο μαζοϊο.

Ouy vegnit a nutre paine (patrier, ornée de subtit e broulier e impératrish de Mury) la troujeu détechée de son de c'esquite ganda tombain are son codes qu'aut ganda tombain are son codes qu'aut ganda tombain are son codes qu'aut faisse les et a terreire sons son sein. J'ai sidopté dans le teste de c'esquite ganda tombain avec codes qu'autre de la compartie de la

(1) On vnit très-évidenment dans nne épigramme d'Antipater de l'Anthologia grecque, ju: IV, ch. XII, φ. 24, que la manière la plus ordinaire de représenter Vénus, était en la revêtant d'aue tunique στολάθοτοι (artifichemente pluée). Voici les vers.

Και Κύπρις Σπάρτας ούκ άστεση δια τ' έν άλλοις 'Ιδρύται μαλακάς έσσάμενα στολίδας. Nous avons deià fait remarquer avec Pline, à propos de

Nous avons dejà fait remarquer avec Pline, à propos de la pl. XI du tome l, pag. 114, n. 1, que la madité entière de la Venns de Gnide paraissait à quelquaz-uns una innovation scandaleuse. Nous avons eu anasi occasion de parler de la manière élégante de relever par derrière le dos le manteau, et nous avons établi nos eonjectures, qui fondent à croire que este attitude agráble fui introduite de bonne heure dans les ouvrages grees, ou au moins des le temps de Polignote (1).

Pour ce qui regarde les Vénus habillées, je no m'erriteria pas à réfuser l'opision de Winchelmann sur le présendu cestrat de Vénus qu'il a trouvé dans une estiunire, placée sur les reins de quelques figures de femmes; le clèbre M. Hagues m'a présenn en cela (a). Polserverai seulement que l'ou voit sur un trieb-bent las-reife d'uns la cour dan palsi. Lanreillost une Vénus nue avec le estre placé sous les manelles (ray) erç2/refp (3) en manelles (ray) erç2/refp (3).

La tête de Sabina qui est d'un beau style, son portrait bien assuré par les médailles, fut trouvée près du temple de la Paix dans les jardins des Mendicanti (4), et elle s'adapte si

<sup>(1)</sup> Tome IV, pl. XXXVI, pag. 71, (d).
(2) Des différentes manières de représenter Vénus dans les ouvrages de l'art, traduit de l'allemand, qu'on lit dans le Recueil des pièces intéressantes concernant l'antiquité, les beux-arts, etc., fait par M. Janen, tom. I. Ce que j'indique lei set touve à la page d.

<sup>(5)</sup> Homère, II. XIV, v. 214.
(4) Personne ne retronve une statue de cette impératrice dans celle que Vennti s nommée ainsi dans les Monumenti Mattetani, 10m. I, pl. LXXXII. Ce simulacre,

bien à tout le reste de la statue, qu'elle semble avoir été replacée où elle fut dès le prineipe.

### Additions de l'auteur.

J'ai cité de mémoire la Vénus avec le ceste, du palsis Lancellotti: étant allé depuis l'examiner, je trouve qu'elle o'est pas précisément telle que je l'avais décrite. Le ceste est détaché, et se voit entre les mains d'un amour qui paralt vouloir le placer autour du sein de la Déesse. En effet plusieurs nymphes sont ceinies sous le sein d'une écharpe pareillé taut

que le goullement apparent du ventre faisait croire commanément représentant une femme enceinte, était une des plus ridicules réunions qu'ait produite l'ignerance des restaurateurs de figures. C'était un portrait de femme incounse, d'un travail ordinaire, adapté au con d'une statue de prêtre égyptien, qui avait les deux maius couvertes par une draperie en forme de Humerale, et soutcuant un graud vase, ou urne, comme on en voit un dans le bas-relief de Mattel représentant la pompe Isiaque, dans Montfaucou, A. E., t. II, pl. CXVI, t , et dava le Peintures d'Herculanum , tom. II , pl. IX, Mais comme l'urne mauquait, et que dans le marbre il restait la place vide, qui avait été crausée exprés pour recevoir le vase, ce relief figurait un ventre gouflé, d'où le vulgaire s'était imaginé y voir la figure d'una femme grosse. Au reste, la poitrine et les jambes découvertes, annouçaient bien clairement un homme dejà agé. Le ch. Blondell , auglais , qui l'a fait rajuster de nouveau, a fait ajouter ec qui lui manquait, en imitaut le bas-relief que nous avons cité.

Musée Pie-Clém. Vol. III.

dans le bas-relief da Musée Mattei (Monum Matth, tom. III, pl. 12), que dans un autre inédit, maintenant en Angheirer dans la bille collection du ch. Blondell, et qui sviti appartenn aux seulpteurs Lisundroni et d'Esta-O vojt Vénus attichant sous son sein cette échirpe, dans une sation de bronze d'Hereulannu (tom. II, Ponzai, Ja. NVI), laquelle a été diji citée, pour le méme objet, par le savan M. Hoyes.

# PLANCHE IX.

# Lucius Véres \*.

Si dans la figure qui nous représente en empereur nous ne le voyona pas pará de cette labrie épaisse et hien arrangée, que nous offrent ses autres inneges, on ne doit pas penser pour cela que ce portrai sit été exécute d'apreta Lucius Verin quand ce faible et voluptueux empereur consenit à Antioche, à se fire rasser le meston, pour plaire à une courtianno (f.) Ses faiblesses deraient être ignorées de l'Italie; et d'ailleurs il parait dans cette

<sup>\*</sup> Haut., avec la plinthe, onse palmes très-justes. Il est sculpté en marbre grec d'un grain fin, appelé par les ouvriers Gracheno; il a été trouvé dans les fouilles de Palestrina indiquées, tom. I, pl. VI.

<sup>(1)</sup> Capitolin , Vie de Vérus .

figure, plus jeune qu'il ne devait être dans le temps de la guerre contre les Parthes.

Je cruis que cette sature, presque colossile, a été clére à Luciona Vérus avant qu'il foit associé à la dignisé d'empereur avre Marc-Aurèle, et longrà-datonia le Fieure, qui l'aimais, l'adopta pour son fils. Les colons de le forum, auront cherché à gagner par-là l'aifection du jeune prince, et les hoones graces de l'empereur réganst, sans craindre d'impirrer encembant de la islouisé à Marc-Aurèle.

La figure est, dans le costume hérôsque, totos en ne, ayast seelment la chlamyde sur le dos, et tenant de la main gaughe une épic no le parazonium. Au-has du trone qui la soutiest, ou voit un casque, avec son cimier, applati, comme fil était de cuir, re qui convient à l'habillement du simulacre, et sur exercices militaires aurquels le juno Lacius cui des floges (1).

Parmi les images authentiques de cet empereur, dans lesquelles nous lui voyons peu de barbe, celle-ci le représente dans un âge plus

<sup>(1)</sup> Capitolin, Via de Vérus, ch. 2: Amarit venatus, palaestras, et omnia exercitia inventuis. On retrouve ausai sur les casques de Mars le griffon qui est sculpté sur celui-ci.

jeune que toute autre (1). La composition de la figure est belle, nimple, hien cooque. Quant à son exécution, qui lui est inférieure, on peut en trouvre le moit en ce qu'elle était une satue municipale. Les colons de Princise nétant pas auses riches pour payer le travail d'un artise excellent, se sont contentés de fair zoir leur attachement à ce prince par la grandeur du simularer.

# PLANCHE X.

LUCILLE .

La belle tête de Lozille, dont l'arrangement des chereux est partil à cleni que l'on creasr-que dans les inages de Vénas, a été le moif pour lequel, après vair été adapté à ce torse gracieument drapé, on a restauré les bras avec la pomme dans la main droite, symbole de Vénus viétrés. La tunique formée à petitu plus effortante, partit correair, comme nous l'avons observé ey devant, aux statues de cette Desses.

<sup>(</sup>c) Tel est nu bean buste de notre Musée; et un autre parmi plusieurs très-beaux de L. Vérus, qui sont à la ville Piuciana.

<sup>&#</sup>x27;Haut. huit palmes et trois onces; la statue qui est de marbre de Lani a été trouvée dans le territoire de Tusculanum, et la tête daus les fouilles des Mendicautiprès du temple de la Paix,

Cette figure, par l'invention, par la manière dont elle est drapée, ressemble parfisiement une statue du Capitole, qui a été restaurée pour une muse (i). Une autre statue, plus petite que nature, et tonte pareille à la côtre, à laquelle ou voit une partie de la corne d'àbondance athèrente au bars gauche, aurait mieux servi de modèle pour la restauration. Elle partila vaior asseicementer trapétenté ou Cérès, ou la Concorde, ou l'Abondance, ou la Fortense, ou la Pair (3).

Une chose remarquable dans cette statue, c'est la forme des sondiers qui passissent être d'une étoffe légère couvrant tout le pied. Cette dansurer fur appelée, par les aneires, socci, comme? a prouvé jusqu'a l'évidence Bandouin (3), et elle était particulièrement es uauge pour et mêter de les comédiens et pour les matroces. Cest par ce motif que nous trouvous ainsi chaussées les figures de muses, et les statues qui représentent des femmes illustres. Duns cette figure on distingue aussi deux tuniques, un exté-

<sup>(1)</sup> Musée Capitolin, tom. III, pl. XXXVIII.

<sup>(2)</sup> On devait déterminer le sujet par les attributs de l'antre main. Ce morcean excellent est encors une des ractés que pouséde le ch. d'Azara. Il lin a fait rapporter nus tête de Faustine la jeune avec les attributs de Cérès. On eu troavera le dessin dans les planches du supolément à la fin.

<sup>(5)</sup> Voyes le chap. XVI de son livre De Calceo, où il rapporte tontes les antorités nécessaires.

rleure anns manehes, et une autre dessous dont les manehes sont attachées par des hontons. Ce vétement rend encore assez probable, que la tête de la satue a toujours été le portrait de quelque matrone, qui n'aura pas voulu être représentée certainement avec une seule tunique transparente, comme étaient vêtnes les courtisannes.

Observations de l'auteur, insérées dans le t. VII de l'édition de Rome.

On doit observer que les trois figures d'Agrippine la jeune, de Drauille, et de Jalie Livilla, qui sont gravées sur le revers des médailles de grand bronze lait de Gligula, offrest la même disposition dans le vétement que celle du simulatere dont nous domona la gravure, et que ebasune é elles tieut une corne d'abordance, comme la petite satue semblable dont jui donné le desin pl. A. VI., n. to de et vioisitem volume. Les trois filles de de et vioisitem volume. Les trois filles de les attributs de la Fornenc, de la Concerdie, et de la Surela.

### PLANCHE XI.

# CLAUDIUS ALEINUS \*.

La politique féroce de Septime Sévère, qui le porta à se baigner dans le sang de tous eeux qui avaient montré quelqu'attachement même léger, pour Albinus, ou qui conservaient quelque souvenir tendre de sa personne, a dû sans doute aussi détruire toutes les images de ce malheureux rival qu'il avait trahi. La tête de cette statue, laquelle est incontestablement un portrait d'Albinus, devient par-là un monument plus précieux. La vérité est évidente par la comparaison avec les médailles, par le atyle du travail, et par le rapport exact de la physionomie avec les descriptions qu'en ont laissé les historiens. Ses eheveux crépus et mélés, que l'artiste a traités en grande partie avec le trépan, et dans le même goût que sont travaillés les portraits de Sévère; le front spacieux; les yeux dans lesquels on découvre le feu terrible de la colère, sont des earaetè-

<sup>\*</sup> Haut. nanf palmes et demie avec la plinthe. La tête à appartenn autrefois à un Belliserio Amidel, négociar resonande pour les antiquités. Le torse, de marbre penthélique, fut trouvé sans la tête dans les fouilles de Carentonovo, maistenna la Chiaracccia, près de Critarecchia; nous avons dejà parlé de ces fouilles, tom. I, pag. 555, CT.

res qui déterminent le portrait de Claudius Albinus (1), et qui nous prouvent, que éest à tort qu'on a regardés comme tels la plus grande partie au moins de ceux que l'on voit dans différens Musées, et qui portent son nom (2).

Le torse de la statue doût la belle euirasse eu ornée délégies bas-relien représentans des victoires qui dansent autour de Pallas, accompagées de joils ornemens (5), partit d'un syle, peut-tre des meilleurs temps de l'art, aprieur au travait de la tête. De a très-bien placé sur ce trone la tête de l'empereur sifricin, qui d'al ses tules militaires et à la profession des armes une dispuié éphémère qu'il pay de sa vie. Il seçuit par est tuless une

<sup>(2)</sup> Celui do Capitole ne lui ressemble paa do tout. On peut le voir gravé dans le II volume du Musée Capécolle, pl. LIII, il a même un front majestueux, ce qui est bien contraire à la description que nous avons des traits d'Albinus. Si celui de la galerie de Dreude est antique, il en plan ressemblant. V. tome I, pl. CLVII.

<sup>(5)</sup> Celle des deux victoires qui est à la ganche est une easete imitation de la figure d'une Bacchante dausant, que l'on voit sculptée înr un annel triangulaire de la utilé Piticians, dont parle Winchelmann (Mon. inde., n. 47), et d'une antre semblable qui est dans la bibiliothèque de S. Marc à Vénise. Zanetti, tom. II, pl. XXXIV.

telle réputation, que le mélange de vertus et de vices qui se distinguait dans son ceractère moral, lui firent donner le surnom de nouveau Catilina (1).

La réunion de la tête au corps, les jambes et les bras, ont été exécutés dans des temps modernes, mais en imitant très-bien l'antique.

### Addition de l'auteur-

Les danceuse à robes relevées des monsens cités dans la note (3), pag. 56, sont représentées ainsi vêtues, non pas cepcedant vec le même habillement que celle qui est scalpée sur le corselet de Claudius Albinus. Il y a plus de rapport é celle-ci dans le vêtement et dans l'attitude, avec celles qui sont sur un bas-relief de la ville Albani, rapporté dans l'Ardizanion antiquarie de ce recessi au un distribution antiquarie de ce recessi au n. 651, et dessiné pl. B. Il, n. 4 du supplément à lafin de ce volume, où il en sera encore parlé.

<sup>(1)</sup> Armorum strenuus proreus ut non male sui temporis Catilina diceretur, Capitoliu, l. c. Musée Pie-Clém. Vol. III. 8

### PLANCHE XII.

### MACRIN .

Cette sause, qui reprécente Macrin sons la formes hérolique, avez la chlumpé rejetté sur les répules, tenant de la main gauche le paracoium, est tré-précieuse par la rareit du portrais et par sa conservation entière, et d'unux plan que le suje facile et agràble qu'on remarque dans les chiris, pout la faire regarder comme und es midleuro ouvrages de ce sistées, dans lequel commença la prompte die comme de la midleuro ouvrages de ce sistées, dans lequel commença la prompte die comme de la midleuro que en un prenur gavées sur les médailles, et l'en y remarque de l'en y remarque de l'en y remarque de l'en y remarque de les médailles, et l'en y remarque de l'en y re

Cette state d'un beun marbre gree ent haute de nord plates, deux nouez. Elle paperint d'abord à hautée Broinsi, corienz d'antiquites, comme par le livre similable Collectames, d'un leçuel à fait consultre el motteans les plas curienx qui soient venus à la possesion, avec des reglectains faites par Venud. Le schipuer Pacilli achets cette attess après às mort de hortest. d'ul chette par erole de Pacille (régional. Wicchelmann en dit quélques mots dans sou Hitz. de l'ars, 1. XIV, ch. II, 5. XIV, ch. III, 5. XIV, ch. II, 5. XIV, ch. II, 5. XIV, ch. III, 5. XIV, ch. II, 5. XIV, ch. III, 5. XIV, ch

l'ordille percée, sebu les uspersitions de ce temp, que Dios sons fai chererre, en sous donant le portrait de Macrin, mais peut-être l'artise s'était pas certais de plaire à l'empereur, en caractérisant par un travail trop recherché, une circonstance qui ent rappéé son éducation peu romaine. En outre, Macrin a rei ijamais Rome pendant le peu de durée de son règne, et ce fut, selon Herodeine, cette oefgligence de sa part qui fatt la cœuse de sa perte (1). Alors les protraits que foon fit de lui en pouvaient

yfensir sa kensir, skulften er nelsen van kleinere i gement genderen er nei juder von ig sposition siene en spelle genderen er nei juder von ig sposition siene en sugeren von gederen (selba er nelsking, dat vir neskulpten von gederen (selba er nelsking, dat vir neiskulpten von gederen (selba er neise en der von installe er neise en stelle er neise en stelle er neise er er promensant is one heitig, plus gell in els einernant de le faire, et first trad, répondant peine à veux qu'il l'aberdaleur, et asseruet d'ure voix it hune, qu'ou na Vennedalt pas II mettati dans tout cela de Valfectation comme come mitter les maletteres Mars-Aurile.

an l'entsohali pas. Il mettiul dans tout cela de l'affectatius comme pour mitter les masileres diver-davels. «
() Dies, les LXXXVII, § 11, dit que Massin avait () Dies, les LXXXVIII, § 11, dit que Massin avait que ristaite thes les Sprins et les Orientaux, comme sons l'apprend Javetanl, sat. [1, 1, 10, Les Payens y attechairent une lelée suppertitieure, comme il parali par sue épitur de S. Angustis, liv. II, ép. 73. de crois que l'unique mommant qui indique cette contume et la helle the de Caracalia à la mile Supplier, placeé dans la chambre de Caracalia à la mile Supplier, placeé dans la chambre la paralie par le manque l'arcelle de mile perofe. Caracalla dait Africia d'esigine du côté de son piers, et Syries par a mère. avoir été copiés immédiatement d'après na-

Rome et le sénat aimèrent Macrin, non pas à cause de ses qualités, qui leur étaient peu connues, mais parce qu'ils venaient d'appreudre avec joie la nouvelle de la mort du cruel Caracalla. L'opinion que l'on avait de la modération du successeur de cet empereur fit recevoir ses lettres, dans lesquelles il promettait un gouvernement tranquille, juste et doux, comme un soulagement agréable. On fut obligé de modérer l'allégresse publique par une loi du nouveau prince, qui défendit qu'on lui elevat des statues d'or ou d'argent, à moius qu'elles ne fussent petites (1). En conséquence il dût y avoir une grande quantité de statues de bronze et de marbre élevées à son honneur, ct que son rival victorieux Héliogabale, en prenant l'empire, aura fait disparaltre.

# PLANCHE XIII.

LYCURGUE \*.

Nous pouvons ici contempler, avec certitude, les traits peu connus jusqu'à présent de

<sup>(</sup>t) Dion, liv. LXXVIII, su même endroit.

<sup>\*</sup> Haut. Init palmes, trois quarts, avec toute la plinthe. Elle fut trouvée dans la possession de Centocelle, qui appartient au Chapltre de S. Marie Majeure, par

l'auteur de la plus merveilleuse législation, du philosophe, qui, ayant le mieux connu le eœur de l'homme, sut par des moyens que l'expérience ne lui avait pas enseignés, qu'aueune doctrine ne lui avait démontrés, fouder une société, une, indépendante, heureuse et inaltérable pendant cinq siècles, les traits enfin du divin et incomparable législateur de Sparte, de Lycurgue. C'est moins la simplieité du pallium qui laisse son corps sans tunique, demi-nu (1), et sa chevelure hérissée, en désordre telle que nous la voyons sur ses portraits à peine dessinés sur les médailles Spartiates (2), que la blessure non équivoque de l'œil gauche, qui nous atteste le véritable sujet de eet insigne et très-rare simulaere. Plutarque et Pausanias nous apprennent comment dans les troubles qu'oecasionna la nouvelle Jégislation, Alcandre, jeune noble, qui tenait un parti contraire, ereva un œil à ee législateur avec son bâton, que les Spartiates avaient coutnme de porter dans les

la voie Prénestiue, dans la même fouille où fut découvert le Cupidou publié tom. I, pl. XVI, et l'Adonis, tom. II, pl. XXXII. Elle est de marbre penthélique.

<sup>(1)</sup> Nous apprenous de Plutarque, Vie de Lycurgus, que les Sperifates, en sortent de l'enfence, avev yerovo, dierélog, e restaient sens tunique. » Tom. I des Viez, peg. 108 de l'édit de Londres in é.

<sup>(2)</sup> On pent le voir dans le Trésor Britannique de Haym, tom. I, peg. 125, et dans Froelich, Elementa rei numariae, pl. XXI, n. 11.

assemblées (1). Le philosophe, pouvant se venger de l'offenseur que le peuple irrité venait de lui livrer, se contenta de l'attirer à son parti par sa tranquillité et par sa doueeur, et de le faire devenir vertueux : et il vonlut enfin qu'on érigeat dans le même lieu un temple dédié à Minerve sous le titre d'Ophtalmitide, soit en mémoire de son œil perdu, soit par reconnaissance de ee qu'il avait conservé l'antre (2). On n'avait point eneore connu jusqu'alors aneune image, qui nous offrit le portrait de ce grand homme, avee une marque qui le fait distinguer si facilement de tout autre, et qui, au premier coup-d'œil, paraît ai évidente; car ses portraits à peine tracés et d'un manyais travail sur les médailles dont nous avons parlé, ne nous montrent sa figure que de profil et dn côté droit. Ce signe distinctif que nous trouvons à notre statue, est exprimé avec une précision incontestable, et très-clairement; ear nonseulement l'œil gauche est évidemment plus petit que l'autre, mais les parties de la jone qui l'avoisinent sont contractées, retirées, comme eela est naturel dans pareil seeident. Cette marque si peu propre à d'autres sujets, réunie an vêtement dont est couvert le personnage . et qui est le eostume Spartiate qui lui con-

<sup>(1)</sup> Plutarque, Vie de Lycurgue, pag. 98; Pausanias, Laconica, ch. XIII.

<sup>(2)</sup> Pausanias et Plutarque, lieux cités.

vient, et le rapport qu'ont les effigies des médailles citées avec ses traits, semblent nous assurer jusqu'à la démonstration la plus certaine la vérité de ce portrait.

Les écrivais que nous avons cités parlen de statues de Jorques, de cuel que l'on rendit à sa mémoire, des temples qui bui furent eléveré, et des fêtes qu'on institue en son hon-neur. Dans notre statue il a la main d'enie étende comme s'il parlait avec calme j. la gauche comberé devait indiquer la Messure qu'il avait que la motité dus bras jump'à l'épuale. Le moment que le arauntier avait choisi était, moment que le arauntier avait choisi était, reque l'archive de arauntier avait choisi était, return en en montratt unagenaime, hersque a seatte frappé, il fit voir à se concitopens, sans parattre étams, son visage plein de sang et son oil prevant (.)

<sup>(1)</sup> Planares, id. pag. plb. (2) pir oli Amerijaya. (2) oli pir oli pi

Quojene le travil dans ette statum o'l'fre pas um manière très-déterminé et soignée, on retrouve espendant dans son sayle fasile un molleur, les traces d'une home école, et l'expression d'un excellent original. On doit oujours renarquer avez quelle disease les anciens ont représenté un horgue, sanne et xas digéer le difformité, et reproduct d'une façon un originivopue, seulement par la petitiene de l'allei et le révisiement des paries voitines. Cesi se voit observé encore en pareil cas sur d'autres marbrèes notiques (1).

(1) Je possède une espèce de torse très-enrienz, de brouze antique : il est formé par le buste d'un prêtre rgyptien, rase, bors une petite boncle de cheveux qui lui pend sur l'oreille droite: cette sorte de tousure étais religieusement consacrée en Egypte (Winck., Monum, ined. , n. 77 ). Sur le sommet de la tête est l'ouverture par Isquelle on introduisait la sacra stipes, qui après avoir passé dans nue fente oblique placée dans l'estomach du buste, tombait ensuite dans la cassette, sur laquelle cette tête devait être attachée. Le travail eu est bon et bien fini , les yeux sont d'argent. Mais ee qui est remarquable e'est la physionomie du prêtre, avec nn wil sensiblement plus petit que l'autre, et, comme dans notre statue, toute la partie de son visage du même côté de cet œil, est aussi plus petite, et retirée. Le comte de Caylus a décrit un brouse assez semblable à celui-ci, saus en avoir cependant connu l'usage; la seule différence est que la tête est celle d'une femme. ( Recueil., pl. 81, n. 1). Il observe aussi la différence entre les veux et les joues, et il le croit un portrait de quelque personnage difforme que l'art n'a pas cherché à flatterLa fouille d'où ce monument curieux et important a été retiré fut faite dans la campagne de Torre S. Gioranni, près des Cento-

Ce rapprochement fait présumer que le défaut qui se remanque dans ess portrain réa pas effaire de ceprice ou de lasserd. En effet je trouve fort la propos deux passeget d'inclue cirvains, que 5 dansaisus a comus par lesqueis nous apprecessa que dans quelques religions par lesqueis nous apprecessas que dans quelques religions (L. Eu de ces maneres entre private la constitución de l'actual de la constitución de la constitución de l'actual de la constitución de la constitución de l'actual de l'actua

Cest justement d'une poltreuse d'ini dont il parle L'autre et une épigrame d'Alexandre Clabie repportée par Plutarque de exilio, et corrigée ensuire par Salmasin dant les Extendantes l'Unionas pages 360 en introduit en porte Alexandre qui se dit heutreux d'avoit été celevér conce acfort de la Sardajage na parite, oi il terrait devrau un préter lorgues, un un Friter de Cybrie Eunoques, tatudiq avés que d'unasporté à Sparta, il y est devenu conservation de l'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de cloyen, et y sequi la répatatie d'abbile poète. Il vois les conservations de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autr

Σάρδιες άρχαΐαι, πατέρον νόμος, εί μεν εν εμίν Έτρε Φόμεν, πέλλας δεν τις άν, δι βαπέλας

Σετρεφορήν, κελείας ην τις αν, η ρακελίας Χρυσοφόρος βήσσον καλά τύμπανα, νόν δέ μοι 'Αλκμάν Ούνομα, καὶ Σπάρτας είμι πολυτρίποδος

Καὶ Μούσας εδάην Έλικονίδας, αὶ με τοράντον Θήκαν Δασκύλεο μείζονα καὶ Γύγεο.

Ce bronze étant, dans son genre, un des plus beaux et des méeux conservés que je counaisse, j'ai cru è propos de domer le représentation dans les planches de supplément.

Musée Pie-Clém. Vol. III.

celle, du côté de la voie Prénestine, c'est elle qui nous a procuré les belles satures de l'Amour et d'Adonis; nous avons pensé que cet endroit avait été quelque lieu de délices des empéreurs (1).

# PLANCHE XIV.

### DÉMOSTRÈNES ".

Un style grandiose, me touche franche, et la vérité de l'imitation, donneat un grand prix à cette statue, qui n'on a pas de supériner parmi celles qui offrent le portrait d'un personnage ainsi demi-un, couvert sellement du pallium, comme les Greca avaient coutume de représenter ordinairement les hommes illustres pendant la pair (3). L'excellente tête de Dépendant la pair (4).

<sup>(1)</sup> V. In pl. XII , pag. 121 du tome L.

Haut, six palmes, sept onces et demie. Elle est d'un marbre grec de grein fiu. La stetue sans la tête était jadi dans la ville de Montalto. Le souverain pontife l'a scquise de M. Thomas Jeukins, qui a'était rendu possesseur de cette grande collection.

<sup>(</sup>c) Telle est le steue de la ville Berghère que l'on prise fort anà li propose pour mélisière, pour l'on-gries ou Christipes, mais qui apparitent à quelque lettré con philosophe incomus telle est le préciseue est le professe de décis Spada, dont nous avens dit quelque choese, tome II, pp. 5-3, n. 1; telle naust estel d'aristice du principe le proposition de la Valican je telles sont enfin planieure antres de la cellection Justiniani et de la Ville Ludovini,

monthène (1) qui a été placée su lieu de calle qui manquia, covien a dimirablemen, avec le reste du corps, pour le caractère, pour l'age, et pu la manère dont elle est traitée. Le leva simulaere de cet orateur qui fut rouver de uos jours dass la Campanie, et qui a été transporté en Angleterre par le duc de Dorret, nous offre Démonthène de la même manière, écts-à-dire un, ovacloppé seulement du pallium, et tenant un volume dans as maio (2). Il est virai que cette figure est débout, et que

(2) Elle est gravée dans l'édition romaine de Winchelmann (Hitt. de l'art, tom II, pl. VI).

<sup>(1)</sup> Le portrait de Démosthène est certainement le fameux buste de bronze du Musée Portiei ( Hereulanum , Bronzes , tom. I , pl. XI ). Ce fut d'après lui que l'on recoonst beaucoop d'hermes et de têtes qui le représentent, et qui sont communs dans les collections; on les avait cru avant des Pythagores. Le portrait de l'orateur athénieo, de face, gravé sur une superbe améshyste, onvrage admirable de Dioscoride est daos le Musée du prince de Piombioo. Winekelmann l'avait public comme incoons (Mos. ined., pag. 91 et 108), et il le fut aussi par Bracci ( Mem. degl Incisori, tom. II, pl. LiX ); tous deux discot qu'il était gravé sur nue cornaline: d'aotres l'oot cru un Téreoce. Le prince ayant fait présent à M. le ch. Zuliani des empreiotes do beancoup des plus rares pierres gravées de sa riche collection , j'eus l'occasion , étant occopé à en faire le catalogue, d'y retrouver le portrait certain et naturel da Démusthène. Cette découverte a été depuis pobliée dans les notes de l'édition de Rome de l'Hist. de l'art de Winckelmann, liv. XI, eh. 11, § 9, (f).

la nôtre est assise, sans que l'on puisse pour cela regarder cette position comme peu propre au sujet, puisque dans la figure debout il parait plutôt méditer que déclamer. Celle en horase que l'on voyait à Constantinople dans le gymmase de Xusuippe, et qui a été déérite dans une épigramme de Christodore (1), nous

(1) Δαλολ Gr., Jiv. Y, ep. 51 Καί Παιανίτον δεμγγόρος Γαρκας σάλπηξ Ψέγηρς Γεντλάδου πατήρ σόρξες, ό πριε "Δλήταις Πιελούς Σελλακόου σοιμονια περιόν ανάφας. Αλλό τοικ γραφίου δεβαμένεις, καταν δε βάλιν Έστροβρα, πακιόν για βιάδιν ορτίτε Ελλουίτε, Ότο κατά τέκλητο τεδοομένις "Πραλίδου, Βιαλίδου Καί Η τάχα κεν κοτέιος προγαλήν Εφίλεγγετος φύνερ-Απονου αδείνεται παλέξει έγετος Αλλάλε ε τέχην

- Kαλκείης επέδησεν όπο σφρηγίδι σωπής.

  La trompette de Peanie était parmi celles-ei la trom-
- » pette populaire, le sage père de l'éloquence, qui fit » briller dans Athènes la lumière de l'art de persuader,
- ne paraissait pas tranquille, mais il paraissait agité de
- » diverses pensees, et rouler dans son esprit quelque » dessein prudent, comme lursqu'il tonnait dans le Fo-
- a rum contre le gnerrier Macédonien , peut-être la cour-
- a roux aurait donné une voix rapide à cette froide a image, si l'artiste en la formant de bronze ne l'avait
- a image, si l'artiste en la formant de bronze ne l'avait » pas condamnée à un éternel silence. » Le mot réstac, qui signifie proprement bas-relief ( vo-
- Le niel resec, qui ingunte proprement best-reief ( vopen la préface du inme IV), et l'air d'inquisitade que l'un remarque dann ectte figure de Démanthène, pourraient nous persuader que ce serait l'ariginal du Démonthène à l'autel, duquel monument on fait mention ci-après, ca voulant nous fier à la justesse des expressions et des most de cette fejicamme.

ne pouvons assurer si elle était debout ou assise. Ce médioere versificateur aimant mieux se perdre dans une quautité de concetti, s'oceupe peu à dépeindre le sujet de l'épigramme qui est le simulacre.

On voit Démosthènes assis et rêveur, tenant un volume dans la main gauche, comme dans notre marbre, sur un beau bas-relief de terre euite qui était jadis en Angleterre chez le docteur Mead (1). Par l'inscription qui est autique, on sait que e'est Démosthènes qui a cherché un asile à Calaurée; il est assis sur l'autel de Neptune, où il s'empoisonna lorsqu'on vint pour l'en arracher. Heureusement notre statue est assise sur une grande pierre quarrée, que l'on peut regarder comme l'autel de cet asile. Mais il faut convenir aussi que l'expression qu'a la tête convient peu à une telle cireonstance; car on remarque dans ses traits l'air tranquille d'un homme de lettres qui médite, plutôt que le désespoir de la vertu aecablée par le pouvoir et par la calomnie, ou la résolution de recourir à une mort nécessaire; ees deux sentimeus paraissent exprimés dans l'attitude de la figure du bas-relief cité.

Notre statue tient sur ses genoux un volume

On peut en voir le dessin dans la même édition de l'Hist de l'ars, tom. II, pag. 256. L'habile graveur en pierres fines M. Marchsot, soglais, l'a parfaitement copié.

en partie ouvert, ee qui coavient parfaitement à l'effigie de Démosthènes, dont l'éloquence n'était pas l'élan naturel d'un improvisateur, comme eelle de Démades, et moins un don de la nature que les fruits qu'il avait retirés d'une étude constante et infatigable.

# PLANCHE XV. MÉNANDRE \*.

Chappe fois qu'un anuteur des helles-lettres voit une effigie de Ménandre, on qu'il entend prouncer e nom, il ne peut se défendré dus sentiment pribule en peusant de combien de plainir, en même-temps que d'instruccion, nous prive la perte des ouvrages de ce pêre de la condicie. Si l'on a dit de lui, qu'il cuit inneretain de savoir si la vie de hommes fut une principal de la vie l'unaite (1); si on 1; en principal de la vie l'unaite (1); si on 1; en principal de l'autorité en déclaire son degla per rapport à l'excellence de son style et au choix de sujete (2); si un homme conna par son des principals d'autorités qu'un principal de l'autorités de l'autorités de l'autorités de la choix de l'autorités de l

<sup>\*</sup> Haul, sept palmes et deux onces. Il était autrefois dans la villa Montalto depuis Négroni. Le souverain

Pontife l'a acheté dernièrement de M. Jenkins.
(1) V. Fabricius, Bibl. Gr., tom. I, pag. 768.

<sup>(2)</sup> Ausone, Protrep., v. 265: Conditor Iliadis, et amabilis orsa Menandri Sunt legenda tibi.

goût déliext dans le siècle le plus brillant pour les lettres de l'empière romis, ext na pouvoir mieux louer le sublime poéte latin qu'en l'appellat un dem Ménandre (1); tout eela nous persuade et nous convaine combien nous vous à regrette une perte semblable. La Grèce n'eut janais peusé que les mouments du génie de cet érvine durarient mois longé-emps que ceux qui d'exient nous trasmettre sa physionomis; et expedant il en veri qu'el ne nous pour le commissant de la commissant de la commissa de se comédies, tendis que nous prices marbres qui nous offrent tes traits; ce qui prouve que l'igorance détruit plus que le temps (2).

Nons sommen assurés que telle était l'opinion du célèbre grammairien Arissophane, par l'épigramme suivante, qui se lisait sons on hermés de Méanadre ches l'Attiun Graini, et qui a été publiée par Gruter, axxvu, par Groovius, Thes. Gr. ant., tom. II, pag. 98, et par d'autres auteurs, la voici avec as traduccion littérale:

Ού φανλάς έστησα κατ' όφθαλμούς σε Μέτατδρε, Τήσδε γ' Όμηρείης, φίλτατέ μοι, κεφαλής Αλλά σε δίστερ' έταξε σοφός πρίπεις μετ' έπείνος

Γραμματικός πλεινός πρόοθεν 'Αριστοφάνης. Haud absurde statui te, Menandre, coram

Hocce, o mihi carissime, Homerico cepite: Te enim post illum secunda loco posuit, sapientis iudicii vir

Illustris olim grammaticus Aristophanes.

(1) On consult les vers de César, dans lesquels il s'adresse à Tereuce par ces mots: o dimidiate Menander.
Dunatus, in via Terentil.

(2) Il y en a trois différens rapportés par Gronovius,

La helle et graeieuse figure que nous voyous gravéc dans cette estampe, a été long-temps méconnue et mal dénommée. Parce qu'elle fut trouvée avec une autre, probablement au même lieu, parce que l'une et l'autre étaient assies aur un beau siège, parce qu'elles sont vêtues et ans barle; cela donna lieu de penser que toutes deux représentaient des Romains, qui occupaient de grandes places de magistrature et comme ces deux satues paràsisaient rivaliser en unérite, on précedit qu'elles représentaien le portrait de deux rivanx; en un mot, on voulut y recomaitre Marius et Sila (1).

Il ne fallait pas heaueoup de sagacité pour s'apercevoir que le nom gree de Posidippe écrit aux pieds de la seconde statue, désignait plutôt le sujet que le travail du simulaere (2), pour en déduire qu'une image de pareille na-

<sup>(</sup>litas (die)) célui que l'on pent voir encore est le Fartéien, sculpté sur une petite figure, ayant un bouclier en marbre, qui fint trouvé autréfois dans un tombeau, dans la voic Aurelia avec d'autres figures de divers poètes. Elles sont trè-exactement gravées parmi les inanges de Fabri, n. 90, 110 et 136. L'original qui est dans le petit Farnès esen bienôt transporté à Naples.

<sup>(1)</sup> Winckelmann, Hist. de l'art, lib. XI, ch. r, § 21, et l'aité prélimin. des monum. inéd., p. LXXXIX. Bottari, Musée Capit., tom. III, pag. 106.

Bottari, Ausse Capet., tom. 111, pag. 100.

(3) De même daus Fabreni les statues de Moschion et de Pindare, n. 96 et 110, l'Euripide de la villa Albani, et d'autres, ont dans ce lieu le nom de portraits-

ture devait aussi être la première: finalement, pour diseerner que les sièges, sur lesquels ils sont, ne ressemblent point aux chaises curules, et que le manteau qui les couvre n'a nul rapport avec la toge romaine. L'idée flatteuse de pnsséder les portraits de ees rivaux si fameux. faisait négliger tous les indices qui annonçaient d'autres sujets. Cependant, Gronovius publia la seconde eonine une image du eélèbre poëte eomique Posidippe; Winckelmann l'a répété; et peu-à-peu ectte dénomination absurde tomba dans l'oubli, laissant toutefois ineertain le sujet de eelle que nous avons sous les yeux. En examinant celle-ci, je me suis aperçu que les traits agréables de ce Gree, les rides de son front, et les formes de son visage s'accordaient avee le petit bas-relief, mais très-intéressant, de Farnèse, où l'on vnit sculpté un portrait sans barbe, au-dessous duquel on lit le nom de Ménandre (1). La comparaison fixa mon opinion avee certitude, d'autant plus, qu'outre la ressemblance très-décidée elle-même, la dénomination devenait plus eroyable, par sa correspondance avee l'effigie d'un autre pnête du même genre et presque contemporain, comme le fut Posidippe.

Il paraît certainement singulier que les portraits de Ménandre, né dans la Grèce et à Athè-

<sup>(1)</sup> Voyez la note (3), pag. 71. Musée Pie-Clém. Vol. III.

nes, soient sans harbe: mais quand on réflechit qu'il fleurissait sous les successeurs d'Alexandre le Grand, on ne sera pas étunné à la mode des Macédoniens, qui devint générale alors, fut suivie par cet éreivain, dont l'extérieur délicat et elléminé (1), ne promettait pas cette supériorité de tulens et de comaissances, qui le rendit si recommendable près des peuples et des souverains (2).

Unquento delibutus, vestitu affluens l'enicola gressu delicato et languido. Et Démétrius lui-même, qui ue le counalt pas, demande aux présens:

Quinam cinaedus ille?

(c) Le nd d'Egypte e cubil de Mocédaien Vincitions. Il revol' End de Faure, de sorse qu'il everyferre de ambassadeurs et des vainceux pour le conduire dans leur palair, mai l'un'espra pas est invitations. Pleus III. VIII., 5 3t. Cet érrivain di allieurs de Mosander et dans un autre endreit: d'égénétisse leur leur entre endreit d'égénétisse leur leur entre endreit de dégrésisse leur endre endreit en de contraine leur de mont en endre et de manure de view et dans un autre even la théraint, de manière de view entre endreit en de l'entre endreit en de l'entre entre de entre en

<sup>(1)</sup> Le passage de Phedre, liv. V, fable I, où il déerit son apparition devant Démètrius de Phalère, est vraiment elassique. Ménandre y est dépeint, lorsque

Il semble que l'ariate ait voulu peindre usui les meures de Minandre dans la muniter riche et étudiée dont il a ajusté sa draperie, comme dans sa manière de s'associre, se s'apgyant mollement le bras gauche sur le dossier de son siège, et en abandonant à un doux perpos ses membres. Son labilitemes consiste dans la unique et le pallium quarré des Grees, et de pois da van augles; sa chassure ( prfibite; ) couvre ses piedes; son siège est garni d'un oreille mollet et demi-circulaire, qui ressemble à evex que les arts aneiens donnent aux munes et aux portraits des lettrés ().

Une circonstance que l'on obserre dans les deux simulaeres, qui a été négligée, juuyêb présent par ceux qui en ont parlé, m'à para moriter beaucoup d'attention, et m'à fait native queliques doutes sur l'originalité des deux portraits. Le viusge de tous deux avec une partie de la gorge en dessous, et des cheveux à la partie supérieure, est détaché du marbre et a été ajouté apris eoup ; espendant, on ne peut

<sup>(1)</sup> Les muses Glio et Uranie, dans les tableaux d'Hercuhamm, le grammatiries Muins Epaphrodite, dans a autucqui et chet les princes Alteir, sont sais sur des aires ges semblables (Petins Alfreca, tom. II, pl. II et VIII; Falci, Jung, et ali., n. p). II n'or pa inversionablasie que l'hemèyrier sui il évals suis, sedon Géreno, De amic, livi I, le juris commité s'evols fait anual seur me chaise de la màne serte, comme l'out exposè les académiciers d'Illercalpann. (P. VIII), n. 5].

contester l'antiquité des deux figures. Je me rappelai l'usage trop fréquent employé par la Grèce avilie de substituer à la figure de leurs héros, de leurs grands hommes, et même de leurs Dieux , le vissge de ces Maeédonicus ou de ces Romains qui devinrent les tyrans de cette patrie des arts. Mais cette conjecture qui nous privait de deux portraits très-intéressans ne tint pas contre l'évidence que fournit l'exameu fait avec soin de ees statues; car on distinguait par les veines du marbre penthélique qui a servi pour ces statucs (veiues qui commençant sur une partie, se prolongent sur l'autre bien qu'elle soit détachée ) que dans l'origine le visage fut sculpté dans le même morceau que le reste; qu'il n'a pas été ajouté depuis, mais que par quelque cas porticulier il a été separé de la tête, et qu'on l'a ensuite replacé. En portant l'examen plus loin, on trouve un indice de la cause de ce déplacement. On trouve aux deux statues un grand clou de fer, lequel devenant plus gros en se couvrant de rouille, força le marbre à se fendre; et comme le marbre penthélique (1) est composé

<sup>(1)</sup> Au nombre des observations avantes et fort-ingéuieuses, que l'habite naturaliste M. le communder Dulemeu a faites sur les masthres aucieus, une des pluintéresantes est celle qui lui a fait reconsultre le nurbre penthélique des Athénicus dans celui de tant de statues, et que les modernes statuaires appellent cipolia

de beaucoup de couches, on de fauilles aquide beaucoup de couches, on de fauilles aquiture qui a s'paré ce qu'on appelle le masque du rest des deux têtes, est précimient dans le sens d'un de ces feuilles. Qu'on ne s'étome pas de voir ces deux clous enfoncés sur le sonmet de la tête; c'est le reste d'un mape des Grees, et plus particulièrement de Athéuiens, Grees, et plus particulièrement de Athéuiens, d'attacher de grand dispues de bronze en forferes, et plus particulièrement de Athéuiens, tur la tête des satues qui étaient placées dans des l'intra découvers, pour les grantir de la pluie et des ordures que les ciseaux pouvient faire un tombre dessus (1). A Athèue es cercles s'ap-

<sup>(</sup> cipolla ) à eause de ses couches et de sa propriété de se seuilleter. Et parmi les motifs qui penvent appuyer son opinion, je trouve cette remarque décisiva; e'est qu'anciennement on formait la couverture des édifices avec des dalles de marbre penthélique, par exemple eelles du temple de Jupiter Olympien en Elide, du temple de Junon Lacinia à Crotone dans l'Italie, quoiqu'il ne fut pas tiré des carrières les plus voisines de ces édifices, En outre l'invention d'une telle fabrique que l'on a attribuée à un homme de Nassos, n'eat pas produit eet avantage, si on n'eût pas trouvé une extrême facilité à le faire dans un marbre qui s'effeuille naturellement comme notre ardoise, et une semblable opération ent exigé le travail de la scie, et celui qui s'employe pour tailler et polir les marbres qui était connu depuis plusieurs siècles. Voyez à ce sujet Pausanias, Eliaca I ch. X; T. Live, liv. XLII, ch. 3.

<sup>(1)</sup> Aristophane nons l'indique fort clairement dans sa

pelaient ménisques, par leur ressemblance avec le disque de la lune; et une trace unique d'un pareil usage donne cenore un nouveau prix à nos figures, tant par ce point d'érudition qu'el-les nous officers, que parce qu'elle nous donne lieu de conjecturer que ces statues sont l'ouvrage de quelque hable sculpteur athésien, ou que peut-être elles fureus placés dans la place.

cumédie qui est intitulée: Les Oiseaux, v. 1114 et suiv., dans laquelle le chour des niscaux menace les juges » dans le cas où ils prononceraient one sentence défavurable , de les forcer à se faire attacher par un chaudronnier , Gonep avepiarrec , a comme à tant de statues a à chacun un menisque, s'ils venient être garantis des nedures qu'ils pourraient décharger sur eux. Voyes le scoliaste. Le senateur Buonarroti pensa neanmoins que le nimbe que l'un a coutume de placer à la tête des images vénerées par les Chrétiens, et aux têtes des Dienx, des héros et des empereurs chez les Romains, n'ont pas pris leur origine, comme quelques nus l'unt era de ces ménisques (Osservaz. su i vetri, ec., pag. 59 et suiv. ). Ce que je n'accurde pas an très-savant antiquaire que je viens de citer, est l'invention de ces sortes de nimbes qu'il attribue aux Égyptiens: an unius le verre Vallicellien qu'il apporte pour preuve, me semble toute autre chose qu'un monument égyptien: loin d'y reconnaître le Dieu Orus, je crois y retrouver la resurrection du Larsre, comme on l'observe dans plusieurs marbres chretiens. Voyez la page 60 des Observa. tions ici citées. Il paraît par la mot ardpiarrec d'Aristophane dans le lien indiqué, que le ménisque n'était pas à Athènes une distinction pour les statues des Dieux on les héros, mais qu'elle était commune à ce, ou dans l'Aeropolis, ou même dans le théatre (1), avant qu'elles fussent transportées à Rome en raison de leur mérite, comme pour les personnages eélèbres qu'elles représentaient.

The state of the s

<sup>(1)</sup> La statue de Ménundre se voyait dans le théâtre d'Athène du temps de Pausania (Antène, ch. XXI). A Centantinipe), dans le gymnas de Xensippe, on en trouve une autre décrite par Christodere. Nons ne avrons par égé elle est venue, mais rendement qu'éle fiet en repié, et ann pass saise comme la notre d'après en qu'en peut inférer de cette phrase Eurèza de Marsango, et qu'en meure l'épigramme (Antès, liv. V, épig. 65, de l'édition de Wechelius ).

<sup>(</sup>a) Winckelmann, Traité prélim. des monum. inéd.;pag. LXXVII.

mencement

#### PLANCHE XVI.

## Posinippr .

Anlugelle ayant réuni le nom de Posidippe à celui de Ménandre, en parlant des comiques grees dont les comédies avaient été représentées sur le thédite latin (1), c'est pourquoi nous voyons la statue de Ménandre accompagnée par celle de Posidippe. L'epigraphe

#### ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΣ

se voit gravée en beaux et grands caractères aur la plinthe qui supporte la figure, commo on avait contume de placer celles qui indiquaient le sujet, et non pas l'auteur du simulaere (2) Cet excellent poète de courédies grecques fut Macédonien, ou fils d'un Macédonien, de la

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hant. six palmes et deml; on la conservait comma la précedente dans la sillé Montalte; et elle est acalipié comme l'autre du même marbre cipolin, que l'on croit avec raison marbre penaltélique. On lui avait donné valagirement le nom de Sylla. On voit que Gronovius l'a rapportée à Posidippe, Thes. and Gr., tom. III, pl. et (1) Aulugella, Noct. Au., liv. II, eb. XXII, au com-

<sup>(2)</sup> Quelquefois on trouva aussi sur la plinthe les noms des aristet, mais non pas gravés d'une manière annicaprimée, et ne lettres plus petites. Tel est le nom d'Athénodore fils d'Agésandre sur une base de la ville Albani (Marini, Inscript, Alban., n. CLVI); comme celui d'Ingemo sur un monument du présent volume.

ville de Cassandrée, qui fut d'abord appetée Potidée (1), et il brilla sur le théatre d'Athènes peu après Ménandre. Il nous reste beaucoup de témoignages de son mérite, et les fragmens que nous possédons de ses ouvrages sont beaucoup plus qu'il ne faut pour nous faire regretter la perte de se érits (2) Excepté

 Suidas dans Ποσείδετπος. Fabricius, Bibl. Gr., tom. I, pag. 786.

(2) On peut les voir dans le Florilegiam de Stobée, et dans les fragmens recenillis par Hugues Grotius. Gronovius (pag. 102 (b)), et après lui Fabricius (l. cit.) out assuré que l'on trouve dans la Bibliothèque Laurenziana d'antres vers grecs jambes de Posidippe sur les choses nécessaires à la vie, dans un manuscrit placé dans la tablette LXXXVII; mais l'index qui nous en a été donué par M. le chanoine Bandini ne nous présente pas dans toute cette tablette rien qui y ait rapport, si non l'épigramme ordinaire en vers élégiaques, qui a dans l'anthologie le nom de Posidippe, certainement un autre que le pocts comique, laquelle épigramme se lit dans le manuscrit XVI n. 28, de la tablette, et dans l'Anthologie, liv. I, ch. XIII, ep. 3. Celle-cl ne traite pas des choses nécessaires à la vie, mais bien des conditions différentes de la vie bumaine. Il est vrai que dans un autre manuscrit de la même bibliothèque, qui est le XXXIV de la tablette LVI, je trouve en outre inscrit au u. XX l'épigramme citée, augmentée à la fin de deux vers jambes qui forment un sens, seuls, et qui pourraient être détachés de quelque comédie de notre écrivain, et avoir ainsi fourni l'occasion à l'équivoque de Gronovius; ce sont les suivans:

Εί πάν τι χρηστόν μή κατορθώται πόνοις Μηθείς πονίετο μηθενός χρηστού χάριν. Musée Pie-Clém. Vol. III. 11 ces fragmens, cette statue est l'unique monuuent (1) transmis à la posterité, d'un poète le plus admiré dans ce genre, et qui mérite, parmi les auteurs de la comédie nouvelle, d'être associé à celui qui en fut le prinee.

Cette atstus, mieux conservée que la précéate, hies que plus simple dans a disposition, et par cette raison d'un moindre effet, au premier coup-d'uil, attache leuseuoup plus l'observateur par l'air de méditation, que l'artitus e arpsiné avec une telle virid et tunt de graces, que la figure parali vivante, et respirer. Le siège, aissi que le vétement, sont de la même forme que dans la précédente; il y a seulement à remarquer l'amenca qui est au

Qua je tradois ainsi:

Si in idomne quod optimum est frustra labor impenditur, Ium nemo allaboret nullius optimi gratid. Sentence qui est analogue à cette opinioo des Payens, laquelle sopposait un destin qui s'opposait au succès des

docesius les plus particlies et les plus agrichles.

(2) Eiger « arguert dans le Tortes de Brackbourg, p. (2) Eiger « larguert dans le Tortes de Brackbourg, p. (2) Eiger « la produce plus particles de Brackbourg, p. (2) Eiger et le la produce de Brackbourg, p. (2) Eiger et la constant particle de la ville de Casandrée de Brackbourg, p. (2) Eiger et la configuration de Brackbourg, p. (2) Eiger et la configuration de Brackbourg, p. (2) Eiger et la configuration de la ville, comme je l'entervolte par la configuration de la ville, p. (2) Eiger et la configuration de la ville de l

doigt de la main gauche; ornement qui est rarement oublié dans les portraits anciens, comme un instrument, nécessaire alors, pour marquer les tablettes, et qui n'était pas eneore purement de luxe comme parmi nous (i). Le

<sup>(1)</sup> Par les œuvres seules de Cicéron on voit suffisame ment combien plus communément on prouvait l'authenticité des actes, en confrontant les empreintes et les sceaux, plus que par celle de l'écriture. Voyez Kirchmann, De annulis, ch. r et 2, et les écrivains des antiquités d'Herculanum, t. II, De' Bronzi, pl. LXXVII à la note (5). Ce qui vient fort à l'appni de notre sujet, c'est l'étonnement de Pline en observant les statues des Tarquins, princes d'origine grecque, qui étaient à Rome, sans anneanx (liv. xxxnt, § tv ): Hoc (nullum habere annulum) in Tarquiniis maxime miror, quorum e Graccia fult origo, unde hic annulorum usus venit . . . . et bleo miror Tarquinil eius statuam sine annulo esse-Beaucoup de statues romaines d'empereurs et de motrones, en bronze, trouvées dans le théâtre d'Herculanum ont l'anneau, comme il paralt par les planches LXVII et suiv. du volume cité. Ces savans académiciens pensent que le signe S, gravé sur l'annean de la statue Impériale gravée pl. LXXVII, est un symbols du lituss, qui indique la dignité d'augnre qu'avaient les empereurs. Mais le même signe se retronve aussi sur l'anneau d'une statue de matrone, à la pl. LXXXI, et à celui d'un antre personnege municipal, quoique sur l'inscription on ne fasse point mention de sacerdoce (pl. LXXXIV). Ne serait-ce pas plutôt la première lettre du mot Ségnum ou Symbolum (nom, que selon Pline (lieu cité) les Grecs ninsi que les Romains donnaient à l'anneau ) que l'artiste avait gravé pour indiquer avec facilité et avec clarté la gravure de cette pierre, qui était le symbole, le signe, le scenn, le seing du personnage dont la statue était le portrait?

choix des groupes dans les deux vétemens, qui offrent dans leur variété du naturel, de l'intelligence, du goût, peut plus facilement être apprécié par un amateur intelligent, que décrit par moi avec une peine inutile.

Nous avons parlé dans le chapître précédent de la fracture de la tête et du clou qui y est ensoncé.

## Additions de l'auteur.

J'avais omis d'observer, que les souliers de ces deux figures étaient aneiennement garnis de lames de bronze, qui représentaient les courroies des chaussures même, et qui les recouvraient presque en entier. Il reste encore une petite partie de ces sortes de lames, et il en existe une trace plus grande, taut par le verd de gris qui a taché le marbre, que par les trons qui servaient à les attacher. Des statues de marbre garuies en bronze dans quelques parties, ont déjà été notées par nous ailleurs (tom. 11, p. 49). Malgré cela, je trouve assez singulier de voir dans ees deux statues le bronze employé seulement pour le ménisque et les souliers. Il ne me paraît pas qu'ici il ait été mis en usage comme ornement, mais uniquement par utilité; c'est-à-dire, pour conserver les pieds, et en partie les jambes des statues, en les préservant du dommage que leur ferait le frottement fréquent; car il paraît par les ménisques dont on les garnisait sur la tite anciennement, que ces simulares éxistes exposés à Piri, peutètre dans un liru public, et la composition de ces figures nous démouré révidement qu'elles étaient placées assez bas, 'sur des socles peu d'exté. Ce sera par le même moiff, assa doute, que de notre temps on a donné une chaussure en housea an pied da surveur qui chel-dage, que No admit dans l'égilles de S. Marie sur la Miserre.

Autres observations de l'auteur, publices dans le tom. VII de l'édition de Rome.

Les ménisques, et les lames de bronze qui eouvraient les pieds de cette statue et de la précédente, semblent prouver qu'elles étaient exposées à Athènes dans quelque lien extrêmement fréquenté et en pleiu air. Elles le furent done sur le théâtre. Comme ces monumens furent déeouverts près de S. Laurent in Panisperna sur le Viminal, où l'on sait qu'étaieut les thermes d'Olimpiade, épouse de l'empereur Constant, et fille d'Ablavius préset du prétoire, il est possible que la statue de Ménandre soit préeisément eelle que Pausanias avait vue à Athènes, deux siècles avant. On continua sous Constantin le Grand à dépouiller la Grèce et l'Asie mineure de leurs monumens, dont la plus grande partie servit à embellir Constantinople. Ablavius, homme absolu, peut avoir profité de cette circonstance, pour enrichir par des statues grecques un édifice qui devait porter le nom de sa fille.

# PLANCHE XVII.

Sénèque .

Sì cette atates, vêtue de la toge, était d'un seal morceas arece a stête, qui oun représente des traits, que depuis deux siècles on a coutsure de regarder comme ceax de Séchique, nous aurions un monument désirif en faveur de cette opision, que Winchelman r'est efforcé, dans cus derniers temps, de reudre moin probable (c). Mais cette tête a se centainement jumis apparaument de la consideration de la cons

Bust. huit palmes et demie; elle est de marbre de Carrare. Ce beau présent s été fait à S. S. Clément XIV par M. Pernate Loffredo. Cette satue fut d'abord à Palo dans le palsis des Baroni, mais sans tête; elle a été depais achetée par le prélat sus-dit, et il la lit adapter au corps.

<sup>(1)</sup> Hist. de l'art du dessin, liv. IX, ch. 111, § 4 et suiv.

gure portant la toge; si cette image pouvait être celle de quelque personnige gree, et non pas de Svietque, ni d'aucus autre etiuyer nomain, comme le fait eroire l'antiquaire que nous venous de eiter; il est fort à propos d'ajouer quelques réflexions, au morpen desquelles on affaibit heaucoup, à mon avis, je dirais mêne, on rend vaios, les motifs qui pourraient faire rejetter la dénomination communément adoptée.

Le muit principal serait le destaut de prenves, qui dublièrein comme cretain que cette image représente Lucius Anneus Scheque. Les mages représente Lucius Anneus Scheque. Les médilline cordonné dont, à ce que dii Jean Fabri, la confronation a fait reconsultre ce cas, le doute paraltrait puissant, si la consulissance de la gumde médaille qui représente Scheque, évait qu'un par indice domé par l'abridition de la consultation de la consultation de Mais set civirum s'a fait que surive les notes vius Unimus, qui d'ijà ratsi donné le nom de Scheque à l'image en question, et cela parce qu'il l'avait confrontée sur la médialle que possédait le carcinal Bernardin Meffer (r).

<sup>(1)</sup> Fabri n's fait autre chose que de joindra ses explications aux planches de Galleus, qui avaleut ché copièce d'après le Munée d'Unious, et qui portaisent les noms que cet antiquaire leur avait déjà donné. Da rese il n'a fait que traduire les notes manuscrifes d'Urninus, et compiler celleu que Scioppius y avait ajonté, ainai

homme extrêmement éelairé dans la seienee numismatique. On ne trouve pas dans l'histoire de la litterature un homme qui égale cet Ursinus, par le savoir, par l'expérience, par le jugement qu'il déployait en examinant et en reeueillant des antiquités; et il semble que ee serait une témérité que de former quelques dontes sur son opinion, lors qu'il s'agirait de l'existence et de l'authenticité d'un monument numismatique. Il est vrei qu'on u'a plus retrouvé ee médaillou cordonné, ni aucun autre du même type. Certainement il ne s'éleverait plus de discussions sur le portrait de Sénèque, s'il existait encore; mais eomme il est fort ordinaire de ne trouver dans ce genre de monument, que des moreeaux uniques, il n'est rien de plus faeile aussi que de voir se perdre des pièces antiques d'une si petite dimension.

On a fait encore contre la dénomination adoptée, deux autres objections. Elles sont d'une moindre importance, à la vérité, lors qu'on a trouvé déjà en faveur de cette dénomination

qu'ou peul le reconsultre par son épitre dédictative na cardinal Claisia Albebracidie. Ursius, en comparat à Rome la médaille cordonné de Scioique qu'il avait troce ches le cardinal Maffei, ¿visita dejà déterminé à reconsultre le maître de Nivos dans ce postruis, comme o peul le conjecturer par l'inscription qui est sous la gavaux de Galleus, cirle n. 151, et antérieure à la dissertation de Fabril.

un argument qui a quelque valeur. La première objection, sur hapette Winck-human insiste heancomp, c'est la quantié de ces portraits, qui répoud mal, suivant hi, an peu de réputation qu'avait Sérâque chez les anciens: Tautre objection, plun répundur, relève l'inconvenue pour les lieux, les temps et les unications qu'avait sérâque, du peu de harbe que l'on trouve à ces portraits qui lui sont autribué.

Quelque soit le vrai mérite de ce philosophe, écrivain illustre, mérite que je crois beaucomp an-dessus de l'estime que paraissent en faire quelques modernes; il est toujours certain, qu'ou en fit beaucoup de cas aloms des temps postérieurs à lui, autust pour les sujes qu'il a raiteis, que pour sou steje; et l'opision générale qui prévalut dans ces siècles, est consatré d'anné façou incontestable par le timoignage même de son plus ardent détracteur. Je veux parler de Dino (1), qui me balance pas à re-

<sup>(1)</sup> Dien, Ilv. LIX, pag. 635: O mirrae, pir meter pag. 7 interior Veganiere, molholic M and likkya opfig intripaga, a Stobine qui a magnite to square, a sono enforcest teas be fastine de une tenga, mis est page de la companiere de la companiere

connaître Sénèque comme un des plus grands hommes de son temps, et bien supérieur même à des hommes eélèbres des âges antérieurs. Un philosophe dont les éerits brillans, spirituels et aussi ntiles, devaient être entre les mains de tous eeux qui possedaient la langue de l'empire romain ; un écrivain qui à raison de la décadence du goût dans les lettres, devait être plus à la mode et plus goûté que tous ceux qui avaient été reputés les meilleurs qu'ait produit le siècle d'Auguste; un homme, enfin, qui d'abord par le pouvoir dont il fut investi, excita l'adulation, même par ses malbeurs, qui firent taire l'envie, n'eut-il pas été écrivain, ne pouvait manquer d'obtenir, à eause du rang qu'il occupait à la cour et dans l'histoire, l'avantage d'orner d'une foule de ses portraits les galeries romaines. Devons nous être surpris si nous le voyons honoré par une quantité de ses images, quand sa mémoire était plus récente, sa langue plus universelle, sa manière d'éerire plus adaptée au goût dans la littérature, plus eonforme aux mœurs des siceles qui l'ont suivi, que la mémoire, le style et même la langue de tant de sublimes éerivains grees? Non, je ne suis pas étonné de la multiplieité de ses portraits, qui me paraissent plutôt une preuve en faveur de la dénomination établie, qu'une objection contre, et d'autant plus que parmi de semblables têtes il n'y en a aueune qui soit sculptée dans le style grandiose, mais simple,

que l'on remarque dans les effigies de besacoup de personnages qui outre réed Ésie les joucs, que (;) L'à bable qui courre à l'epice les joucs, et la litre supérieure de ce portrait, est bien différente de celle que portaient les asseines Grees, et de celle qui fot à la mode du temps des Antonios. Cette petite quantité de larhe citait regardée même comme une expèce de déliteites de jeunes geau, stat vers le dernier siècle de la république, que dans les premiers temps de la domination des Césars (;) Elle

<sup>(1)</sup> Eller sont toutes traveillées avec soin, quoique quelques unes ver oéberence. Le plus lelle, et avail la plus ingériennement traveillée, est célle en bronze du Nuice de Portici, innérée dans le toue et p. E. XXXV et XXXVI des Brouzes éléculesume. On fait mession dans les notes, de plusieurs qui onnt emather, et finitair en a fait connaître quelques autres dans le Mauée Capitolies, sons et p. p. XX.

<sup>(</sup>i) Camme In Journe gen autwert custame de ser trare la karbe quand lore jennene swin dich attenta un certain période, coux qui se glutfairent du ce trait période, coux qui se glutfairent du ce trait période, coux qui se glutfairent du ce trait que caux de la compartame per le les règes que se constitue que la compartir de la compartament de la comparta

put être adoptée pour usage par un homme qui faisait profession d'être philosophe, qui même ayant intérêt de sauver sa personne, voulait paraître ee qu'il était vraiment, quelqu'un abbandonnant la ville, la cour, la société et les affaires.

A toute ees observations il finat sjouter l'admirable correspondance qui se trouve dans een portraits avec l'état habituel de ce philosophe Il est difficile de vity pas reconsidire un sathmatique, et il l'ésais, un homme d'une sande faible, et extinué par le peu de nourriture qu'il premit, et par l'âge, dont la chievelure pur noigéer, au jimmis été preparée par des parfinas hailleux, qui est devenu presque rastique par le solici, et par les exerciees uraux fatiguans, auxquels il v'est livré (').

Pour en revenir à la tête de notre statue, qui peut, d'après ce qui vient d'être exposé, passer pour le portrait de Scheque, elle est d'une parfaite conservation, mais d'un syle un peu sec. On remarque un hon goût dans les plis de la toge, laquelle est traitée avec assec de vérité et de souplesse. Les extrémités sont restaurées.

<sup>(1)</sup> Les autorités qui prouvent toutes ces particularités se trouvent dans le chap. IX de la Vie de Sénèque, qui précède ses œuvres par Juste Lipse.

# PLANCHE XVIII.

## SEXTUS DE CHÉRONÉE \*.

Use physiosomic douce et qui annonce un peneuer, la forme de la barbe et de la chevelure, qui convient aux temps des Antonins, beuucoup de ressemblance qu'offerat les parties, autiques, du profil avec celui qui se voit aux une médaille grecque, trè-eurisces, publiée par Spoa avec le nom de Sextus (1), nous

Haut. neuf palmes, sept onces at demie. Cetta belle statue de marbre grec est une des précientes acquisitions faites par ordre de sa S. régnante. Elle était jadis dans le jardin particulier des dues de Fisno.

<sup>(1)</sup> Cette médaille grecque, publiée par Spon ( Miscel. erud. antiq., sect. IV), représente d'un eôté le portrait d'un philosophe, dont la tête une offre nue chevelure bouclée; ses yeux sont vifs; il a una barba épaisse, et ses épaules soutiennent le pallium. L'épigrafe porte ΣΕΣΤΟΝ ΗΡΩΑ: Sextum herox. Le portrait de Lucille, fille de Marc-Aurèle, qui est de l'antra côté, a donné lien de conjecturar, qua l'homma représenté est l'instituteur de cet excellent emperenr, et que l'adulation et la vanité des Grecs lui avaient décreté les honnents béroiques (ce qui était commun dans ces temps ), qui se prodiguaient bassement à des favoris et à des magistrats d'un mérite très-mince. La tête de cette belle statue ressemble beancoup à ce profil, comme on le verra dans le dessin qui est à la fin du tome. L'extrémité inférieure de la barbe est senlement plus longue dans la statue, mais c'est une restauration. Il n'est pas prouvé que cette même tête ait été toujours placée sur

our espérer, que cette belle statue a dû être un Sextus de Ch'roorée, efèbre philosophe stoicien, nerve de Plutarque, et disciple de Marc-Aurèle (1). Il est impossible d'imaginer un plus beau esractère tel qu'on peut desire le trouver dans un ami ou dans l'instituteur d'un prince, que celui que cet empereur nous a fait connaître dans son maître (2). Auss l'ântié de maître dans son maître (2). Auss l'ântié de

le rette du copps; elle e été rapportée, mais on ne pent niet que le tout ensemble ne s'accorde parlièment. Le médeille citée e été répétée deus le Thes. Gronoc, tom. Ill, Mâhl, et eilleurs. On évit touvect mépris en prenant ce sujet pour Sextus Empiricus, philosopho presque contemporais, meis d'ane secte différente. On trouve cette équivoque dans beaucoup d'écrivains.

(1) On trouve les notices les plus exactes sur cet homme célèbre deus Brucker, Bist. Phil., per. II, per. I, liv. I, ch. II, sect. VII, è la pege 577 et suiv. du II

(2) En parlent de ce philosophe, il est impossible de ne pas rapporter ce passage, quesque delle contu. Marc-Aurele, au 5 9 de liv. 1 De Fitz san, ditt e Que Sezs tas lui a enseigné à connaître le bouté; qu'il a rea merqué en lui le modèle d'un pêre de femille qui selt

» gouverner sa maison; que c'est à son exemple qu'il » s'est décidé à vivre selou les lois de la nature; qu'il » epprit de lui à avoir une gravité sans effectetion; « cette condescendance qui prévient les amis; de l'indul-

gence pour les ignoreaus, et pour ceux qui jugent se tout ann rélexion; qualités que Sextus possédeit à un heut dégré, de sorte que az compagnie était plus agréable que celle de tout eduletens, sens que cela » le readit moins respectable. Il avoue que c'éteit de lui qu'il avait eppris à trouver, à mettre en ordre avec Marc-Aurèle pour Sextus n'eut pas de houres, et il la porta au point de se l'associer sur son tribunal pour rendre la justice (1). On doit attriburer à cela les homenurs dont les peuples comblèrent ce philosophe, en faisant frapper son portrait sur leurs médailles (3), et ce lui cièvant des statues dans les lieux publics. Outre cette statue, il y en a une plus petite à Venies, que l'on a erre une image de Marc-

a méthode et clarté toutes les pensées nécessaires anx

<sup>»</sup> événemens de la vie; de ne jamais laisser paraître » aucun mouvement de colère, on de toute autre pas-

<sup>»</sup> sion, mais d'être plutôt enclin à la tranquillité, et

<sup>»</sup> d'être en même-temps humain; finalement, d'être bien-» faisant sans éclat, et de savoir beaucoup sans ostenta-

um lagi Mer vi tranti, au vi nagadiga vi der vit ragangapira si ipri transa roli nani plan (fr. nai vi appis inderec, nai vi nani plan (fr. nai vi appis inderec, nai vi nagaranie vit plan enhannasi, nai vi dinanasa vivi dinorie nai viti vi didepera loquingo, plan melania para parage diperaturpa etas larine, napi larine tris napis etas nai vi larine, napi larine tris napis etas nai vi nanitari napi larine tris napis etas nai vi plani non lepto (di di etapopulare paparen, nai vi popis eta plani peri play (di di etapopulare paparen, plani non lepto (di di etapopulare paparen, nai vi forma nai vi itipane, al etas alpeparen, nai vi radiquali, di itipane, al etas alpeparen, nai vi radiquali, di itipane, al etas alpeparen,

<sup>(1)</sup> Suidas, v. Σέζτος, lequel cependant, comme d'autres l'ont observé déjà, le confond avec Sextus Empiricus, et d'autres bomonymes.

<sup>(3)</sup> Voyes la note (1), pag. 193.

Aurèle, mais qui est plus probablement eelle de Sextus; es sont les restes des hommages que lui méritèrent ses vertus, autant que la faveur du souverain (1).

Ce c'élher stotieu, content d'uvoir préparées le bouheur du gene humain, en formant un tel clère, ne crut pas nécessire de le soute-un mit par ses écrit, ou blien ses ouvrages out outre par de l'entre de l'ent

(1) Cette statue est gravée planche XXVIII du premier volume des statues de la bibliothique de S. Mart, expliquées par Zamenti. Elle y est déviguée sous le non de Marc-Anérile mais, neivant ce que précente la gravare, la figure est la même que celle de notre statue. Le vérement même, ai le corps lui apparient, paralé plandi gree que romaila. Cost qui seront en duit d'abril parante que confidence ou déviation ne consistence.

conjectates.
(2) Vedic ce que dit Brucker, lieu cité, des écrits de Sextuss: Ceterum de Sext Claeronaeo añil hodie legimus, mid dispusationes enaisteptées, quas Sexti Empirici operibus adiongi solors, ad cum referamus; QUOD SATIS PERISSIMILITER FECTI CELEBERNIMUS FABRICULS (BML Gr., 100x XII, pag. 617.) Mais Fabrician filt voir une opision differente, parce que, avant pro,

La draperie de cette figure est exécuée verce dégane et avec onic jus formes sont les mêmes qu'on remarque dans les statues du Menandre et de Poddipps (est-st-dire, qu'on on y reconsatt la tunique et le pallium dont se vésienient les Groce. La manière dont l'une et extensive si product est mouve et gracieuse; sinsi extensive product d'une de cette figure mérite d'être désiriquée dans cette grande collection, soit par le portrait qu'elle présente, soit par son travial.

Observations de l'auteur, publiées dans le t. VII de l'édition de Rome.

M. Cary s'était aperçu que la médaille sur laquelle se voit le portrait d'un Sextus, avait

noncé qu'il était chaurde d'ettribuer cet ouvrege à Sextus Empiricus, il ajoute: nescio, an verisimilius Sexto Chaeronaeo tribuatur. En effet Brucker n'e rien répondu à Jeen North, qui dens les notes qu'il e ejoutées à ces dissertations, e pronvé par des ergumens bien établis l'entiquité de cet écrivain. J'ejonterai à cele le langue dorique dens laquelle elles sont écrites, et qui est semblable tout-h-feit à celle d'Ocello et de Timée; cette langue n'étant plus en usege du temps des Antonins . comme on peut suffisamment s'en conveincre par les écrits de Pluterque, qui était enssi de Chéronée, et peu postérieur à son neveu. En outre encore Brucker n'e pas prie gerde que Fabricius lui-même, en feisent réimprimer ces fregmens , dens le lieu cité de sa Bibliothèque , eveit remerqué, à le dissertation IV, que l'enteur indiquait dans ce passage qu'il eveit écrit dans l'île de Chypre ( Bibl. Gr., tom. XII, pag. 629 ).

Musée Pie-Clém. Vol. III. 13

été frappée à Mytilène ( Dissertation sur la fondation de Marseille, etc., pag. 156 ). J'ai lu la dissertation, et comparé cette médaille; je me suis assnré que l'observation était juste, et que le Sextus représenté sur cette médaille, ne pouvait être celui de Chéronée, parce que les habitans de Mytilène avaient coutume de frapper sur leurs monnoies les portraits des personnages illustres nés dans leur ile, comme Sopho, Aleée, Pittaeus, Théophanes, etc. Dès lors ayant cherché un autre Sextus qui pût appartenir à Mytilène, j'ai cru le trouver dans Sextus Empirieus, dont on ignore la patrie; et comme il a été prouvé que Libys n'était pas affricain, comme l'a prétendu Suidas, j'ai conjecturé qu'il était de Lesbos ou de Mytilène

(Leonographia Greeque, p. I., ch. 7, S. 7). D'alileurs, la tête de la figure ne ressemble point au portrait empreint sur la médaille de Sextus, que je ne connaissais, lorsque J'ai écrit ce troissême volume, pas autrement que par la gravure, peu exacte, qu'en a donnée Spon, et que je viens de comparer à présent avec l'original.

Le sujet de notre statue est done inconnu, et en outre la tête est rapportée sur le buste, et d'un marbre différent que celui du corps: celui-ei est un marbre gree, et l'autre est de Carrare.

Dans la note (2), pag. gG, j'ai admis avec Jean North la grande antiquité des Dissertations anticeptiques; je vois que les critiques

ne la reconnaissent pas; cela ne rend pas cependant plus probable le motif pour les ettribuer à Soxtus de Chéronée.

## PLANCHE XIX.

## Prètre voilé \*.

Parmi les monumens qui appariemente ne quelque sorte aux usages de auxiers, il n'en est pas surement de plus inféressant que celui-ci, qui sono siñ voir les ri partiente sux Romains, de se couvrir la tite dans les eferimos redigioues; rit si ancient est sí fameux, qu'on a voulu l'attribuer l'Ené, et dont ou voir l'institution rappede daus le potem de Virgile, qui embrane dans son ensemble l'origine de ce qui appartient aux Taties. Héliums pérdiann au fills d'Auchies ses aventures en Italie, un manque pas de lui preserire qu'il doit, en offrant des sacrifices sur ces terres, qui lui sont promise par le destin,

Purpureo velare comas adopertus amictu; Ne qua inter sanctos ignes in honore Deorum Hostilis facies occurrat, et omina turbet;

<sup>\*</sup> Hant. dix palmes très-justes. Il est sculpté en marbre penthélique. Cette helle statue, dont il a été déjà parlé tom II, pl. XLV, fut transportée de la Grèce à Vénise, où elle fut admirée pendant long-temps chez MM. Giustiaiani: et elle a été achetée par S. S.

Huno socii morem sacrorum, huno ipse tentesi:
Hac acuti monematin religione nepotest (1)
Qu'um lang voille de pourpre abaissé sur tes y eux,
Dérobe à tes regards tous visage adieux;
Dérobe à tes regards tous visage adieux;
Dérobe à tes regards tous visage adieux;
Ne trouble le prétage ainsi que le ministre.
Le uride la fonsis en commênte que faitifié (Dellie).
Le ride de Romais fut donc différent de celui
des Grecs, qui ne se couvraient pas la tête
ne clékrant le servifice.

<sup>(1)</sup> Eneilde III, v. 405 et sniv. On peut consulter lidessus Servius au v. 408. Cet écrivain, ainsi que Macrobe (Saturnales, liv. I, ch. VIII, et liv. III, ch. VI), et Pintarque (Quaest. Rom., e. X, XI et XII) excepteot quelques divinités anaquelles les Romains sacrifinient avec la tête découverte; tela étaient Saturne, Hercule et l'Hooneur. A propos de Saturoe, Winckelmann ( Description des pierres gravées, etc., de M. Stosch, pag. 55) a cru que cela ne devait s'entendre que dans le sens que j'ai exposé; c'est-à-dire, que ceux qui sacrifinient à Saturne étaient voilés comme tous les antres ; que la scule différence était, que la draperie qui couvrait la tête était placée en arrière, de manière qu'elle eouvrait plutôt la nuque que le front : il en tire la prenve de ce qu'oo voit beancoup de têtes de Saturne qui soot ainsi voilées. Il suppose que les prêtres devaient, en se couvrant, imiter la divinité à laquelle ils étaient consacres. Il ignora dooc que Macrobe et Servius, observant que les sacrificateurs à Saturne et à Hercule ne se voilaient pas, en donne pour motif le respect qui les obligenit à ne pas imiter leur Dien , que l'on représentait toujours voilé. Que l'oo voye les passages cités, et Brissooins, De formulis, liv. I.

La belle statue que nous examinons, a été surement élevée à quelque personnage revêtu d'une haute dignité sacerdotale, puisque sa toge est remontée de-dessus les épaules pour couvrir sa tête, selon ce qui était prescrit pour les sacrificateurs. Deux observations relatives à cette coutume, m'ont paru très-propres pour l'explication des monumens, et pour diriger les artistes qui se plaisent à représenter des objets anciens. La première observation c'est que de se voiler, en reportant le bord de la toge sur la tête, rit consacré par la religion, est toute autre chose que de se la couvrir simplement avec une espèce de mouchoir, qui souvent remplaçait le bonnet, pileus, et lequel fnt appelé rica chez les Latins, iudrior, et plus probablement Sepiorpios par les Grecs (1).

<sup>(</sup>c) Pracuper data ha Queen Zone, a. N., et F./v. de Product, Anny Quillerius, reprises que faits families, heardy act des la tries, and a series, at dans le cours estimistic de la vice, on avail comment de petre; pour as commelde, an epite matenta nassess de la tête, juderius; et rarigarius; et arrivat; r. Kai, j. On orderet la decep na condicident essemble les usages différens de se couvris evre la toga, on avecla les usages différens de se couvris evre la toga, en avecla qui neus fonde à croit es que les matent dest la lite est qui neus fonde à croit eque les natures dens la lite est qui neus fonde à croit eque les natures dens la lite est un minis de servicieures. Les Green suns jupiliest (D<sub>pris</sub> per o Ogiciagour, na mecchilo qui derei ha leutres que le contra de la contra la metres de la contra del la contra del la contra de la contra del la c

Ce second usage fut commun aux deux nations, et nous en trouvons des exemples daus beaucoup de moumens grees, de même que dans les écrivains qui ont parlé des usages des Grees et des Romaius.

La seconde observation porte, sur ce qu'on voit la tête de femmes sarcifiant, cher les deux peuples, également voilée, sans avoir rien de commun avre le rit romain. Comme des les auciens, les femmes avaient coutume de se moutrer en public le plus souveat voilée, l'étaient de même dans les cérémonies solemnelles de la Grèce. C'est pourquoi, on remaque dans beaucopp de mooumens green, des figures de femmes voilées, dans l'attitude de l'Edoration, ou occupées à sacrifier (s): ce ne

en mot dans le Thessaran d'Etienne), at le Treiroson en mani détigné par Pollux comme Lánata partie des vêtemens de l'un at da l'autre acre (liv. VII, 5 48 et 45). Cet ce volla, nam donte, qui conver la tête de Nienadre dans les méniatures de Dioccorde, de la bibliobleque, impéritale, cella Tabeside dans les modellites de Model grandité de l'acre de l'acre de l'acre de l'acre de l'acre de ges d'Urinus. Cet à cela que fait allasion le Curcalión de Flante, acte II, sc. III, v. 20

Isti Graeci palliati, capite operto qui ambulant

Qui încedunt suffarcinati cum libria, esc.

(1) Dans les Monument du Pelaponnère de Pacisudi, de même que dans plasieura satires qui outé été déconvarts en Grèce, dont il est parlé dans l'Archéographia de Worsley, qui doit être publice à Londres, nons voyons les femmes représentées voilées, dans les cérémoites religien-

fut donc pas par une erreur sur les usages, que Plante a dépeire Membee qui sacrifie operto capite (t), mais c'en est une chez les écrivains modernes sur les antiquités (2), de 3-popuyer de ce passage d'Amphitrion, pour établir l'usage qu'avaient les Romains de se voiler pendant les sacrifices (3).

Cen est asses pour ce qui regarde notre objet sous le rapport d'érndisois, ce que je ne pourrais certainement démontrer asses habilement, c'est le grande beauté d'éractuice que l'ou denire dans la draperie de cette superhe figure. Cette d'apperie est d'une telle vérité, qu'il semble que c'est vrainent un masteau, jesté sans préceitos sur le corps d'une personne; et il partit encore, ce qui constitue a sublimité de l'art, que le basard ne pouvait produire un jet de draperies plus grandisse, plus prope à l'extico, à la disposition de la

ses. On peut observer également les bar-célefs greca publiés dans le Marée de Ferons de Maffei, pl. XIII, et particulièrement les n. 1 et d. Les finames qu'on y vois avec la tête voilée, sont évidemment occupées a des fonctions sacrées.

Plaute, Amphitr., act. V, sc. I, v. 42.
 Nicupoori, De ril. Rom., sect. IV, ch. IV, § 2;
 Brissou, De formulis, liv. I, pag. 36.

<sup>(5)</sup> Que les femmes romaiues se conformassent dans leurs sacrifices, sux usages des hoonmes, ou eu peut trouver la preuve dens nn passage de Varron ( De L. L., liv. IV. 32).

figure et plus fait pour l'orner. La roideur supposée de l'étoffe a suggéré à l'artiste l'idée de former quelques légères interruptions dans les plis principanx, qui diminuent en partie leurs masses, et mettent de l'accord dans la distribution de la lumière. En un mot, cette statue' est un de ees excellens modèles qui mérite l'admiration des partisans des deux écoles, par la bonne manière dont sont ageneces les draperies. Il paraît vraisemblable que la tête de la statue était le portrait de quelque empereur; eelle que l'on voit anjourd'hui, est antique aussi, d'un beau travsil, d'une proportion convenable: e'est la tête, inconnue, d'un personnage romain, d'un âge mur, qui y a été adaptée, dans des temps modernes, avee beaucoup d'art, et très-naturellement. Les plis antiques de la toge autour du eou, et sur les épaules, démontrent évidemment que la figure a toujours eu la tête couverte comme nous la voyons.

## Observations de l'auteur, publiées dans le t. VII de l'édition de Rome.

Dans la note (t), pag. 100, j'ai parlé d'Hercule voilé. Il est nécessire d'expliquer ce que les anciens ou entendu par exte épithète donnée à Hercule, dans la circonstance dont il 'agit. La tête voilée d'Hercule, n'est autre chose que la pean du lion de Nemée qui la couvre, comme on le voit dans heaucoup de satues de ce deui-blieu.

### PLANCHE XX.

#### Prérresse .

Le large bandeau qui estoure les cheveux de la présente ligue, en forme de diudénne, resuemble trop à celui de la Vestale Bellicia, que l'On voit dans un bronze du Marée du Vaiceau (1), et en même-temps, il est trop conforme à la description des infiales que nous domos Servius, pour pouvoir douter que la tête de cette atstue de femme ne soit ceixie de ces handeaux aserés, qui sovornet éxisent comme des rubaus larges et sans plis, aquel les Latius dometres le son d'étiquée (2).

<sup>\*</sup> Haut, huit palmes et demie; elle est de marbre penthélique. Ou la découvrit eu même-temps que la statue de Demitia rapportée pl. X, prês de la voie Cassia, h peu de distance du monument appelé vulgairement le Tombeau de Néron.

<sup>(</sup>i) Cette Image en preßi, qui est sur un bosciler, placie antrejois daus le Murie Carpegon, et qui as trowe k princet dans celul du Vulican, a sié d'absed publiée et expliquée par Fabenti (Column Timaise, p. 167), comite par Bosonarroit (Medaglani, ec., pl. XXXV), n. 1), proferens dellisis Mortans, rincey Vestale, comme l'indique l'épigraphe. La tête est ceiose d'un bandeau absolument pareil à cheil de notre status. Dans les tabies de supplément unu domereux cette ête, et la oléer

aussi vne de profil.
(2) Voici comment Servius décrit les bandeaux (infulae)
des prêtres: Fascia in modum dindematit, a qua vittae ab
Musée Pie-Cleim, Vol. III. 14

Mais comme les Vestales ne furent pas les seules qui se ceignirent la tête avec des ban-

utraque parse dependent: quae pleramque lata est, pleramque torsilà de alto et cocco (deneil. X., v. 538). Il Il a sjooté, a quae vittae ab utraque parte dependent, pour expliquer, comme il l'a cottodu, le vers de Virgille, auquel il applique estet glose:

Infula, cui sacra redimibat tempora vitta.

Ce qui cependant ne nous paraît pas nécessaire pour se former l'idée des infulae; car ces deux bouts de ruban ne se voyent pas dans notre statue, mais, à la vérité, on les remarque dans l'image de la Vestale dont il vient d'être parlé. Ou peut voir dans le volume suivant de ect ouvrage, mon opinion sur les suitas proprenient dites: on ne peut discouvenir pontant que les écrivaius ue confondent souvent les mots sacris, infula et soltare, quoique tornis soit un mot genérique qui comprend toute espèce de bandeau on de ruban; qu'infula soit quelquesois une large bandelette, comme celle que nous voyons ici; et que setta soit proprement un cordon de fils de laine, qui sont nones, à des distances égales, par de petits rubans ou taeniolae, formant comme unc aorte de fusarole, et qui par cette raison ont été souvent pris dans de petits monumens, par équivoque, pour des filets de perles, et même par des antiquaires. Buonarroti, d'après Servius (L. c., Aes. VII, v. 532), croit que les vittae sont les rubans qui garnissent l'infula, et tuenine d'autres plus petits rubaus qui ornaient l'extrémité des stitate. C'est ainsi que Servius explique le vers de Virgile cité, et cet antre de l'Aon. VII., v. 552 :

Fexpliquerais volontiers ces deux passages, en prenant

dans ce vers

Infola, cui sacra redimibat tempora vitta,
le premier mot comme le plus propre et le plus exact

deaux de cette espèce, et qu'en examinant plusieurs passages des anciens écrivains, nous

pour dénoter cette espèce da diadéme sacré, et le second vita, pour indiquer dans un genre quelconque le bandeau pontifical, comme s'il diaixi cont les tempes étaient ceintes per le bandeau Sacré de l'Infala, ou Simplement par l'Infala. Dans l'autre vers:

. . . . fit longae taenia vittae ,

je preus taenia pour nom genérique; c'est-à-dire, pour ruban, et wite pour bandeau sacré, comme s'il voulait dire que le serpent d'Alecto se métamorphosa en long ruban de la vitta, ou plutôt en pitra. On trouva chez les bons écrivains, dans les deux langues, une semblable composition de phrase. Ainsi Apollonius dit Aidor ivgaing, « la pierre de l'ancre, » an lieu de dire « la a pierre qui servait d'ancre, ou bien, l'ancre de pierre » ( Argon. I, v. 935). Au surplus les plus petits rubans qui servaient à serrer l'infula sur la tête, étaient proprement dits lemnisci, v. Festus, v. Lemnisci. Ce n'est pas cependant que les suitue proprement dites, formées par des fils de laine, liés par intervalles par des rubans, n'eussent pa aussi servir de lemnisques aux infulae, comma nons le remarquons quelquesfois aux conronnes; costume que l'on trouve dans una belle statue de Livie . sous la forme d'une Cérès, placée dans la ville Borgbèse. En outre, dans nn buste en brouse d'Herculanum, qui n'a pas été encore publié, et qui est le portrait de quelque femme illustra, on voit la tête entource par une longue bandelette, sulta, dont les petits nœuds sont très-distiucts, ella est, sans doute, le signe caractéristique d'use dignité sacerdotale. De-là provient, peut-être, la confusion, ou l'emploi indifférent des mots infula et vitta, comme a fait Festus en définissant les infulce par filamenta lanea, quibus sacerdotes, et hostiae, templaque velabantur, pouvou croire que les prétreuses et les ministres des attres d'initiés portaine et crorsment, il d'ensuivrait qu'il n'est pas sur que notre statue représente une Vetallo. Bien loin de la, comme le petit préjum qui lui couvre le sein, et le petit masclet (anniculum) qui est pois sur l'épsule gauche font partie de l'habillement que nous remarquous dans les figures grecques (1): il me sensible plus probable que ce marère intéressus sous le repport d'évadition, représente une prêtresse de Crêvi, dont les cérminouies toutes grecques, étaient remplies à Rome même par des prêtres grece (2).

ce qui ce l'Idée prope aux vitate, et ce qui réhereve concer plus clièrement dans Servina au même passage cité, longrif dit que l'Infant antolé est large, est sons, tambit contrible blanche « juino, est seroide deule est come opparètrecces», jet telles qu'écient les vitates préciséreus, jet obse les autemnt dessi per en suis apport dans l'explication que l'en danne dans le volume suivant. A ces autorités on peut joindre celle de Clomest d'Altennéhe, qui parie anuai de annuire variées, et de fils de laire et de pourpre ; juige aux jumpéres d'avennéhe que

(1) Ge court manteau qui descend, dans notre statue, un pen au-desson du sein, et qui est moné un les épanles, un es e voit suroment à ancune figure de femmes romaines ; je ne l'ai jamais remarqué, no si ce sont des Romaines, on pent les croire reprécentées avec des emblémes et des habillemens qui appartiennent à des divinimes et des habillemens qui appartiennent à des divini-

<sup>(3)</sup> Ciceron , pro Cornel. Balbo , § LV.

La tête est surement le portrait d'une jeune freme, peu pidis, Quoiquelle ait été séparée du basse, la correspondance exacte de la brisse, la correspondance exacte de la brisse, et l'execution qu'on y remarque, ne laissent aucune incertitude qu'elle s'ait été faits pour cette states, qui est traité d'un lon ayle, et qui conserve excore dans quadques parties le vernis enceunique, moins espendant que dans la Domitia trouvée dans le même endroit.

Les bras et les mains, qui sont modernes, dans l'une desquelles sont placés des épis et des parots, couviement asset à l'opision qu'on ait voulu représenter une prétresse de Cérès. Car il est connu, que les ministres des divinités payennes avaient l'usage de s'orner des attributs des Dieux au culte desquels ils étaient consacrés (1).

### PLANCHE XXI.

Раётке DE Мутикая \*.

Je ne connais pas de morceau d'antiquité, plus propre que cette figure, pour démontrer

<sup>(1)</sup> Callinaque, \$fyrms. ad Cerrerm., v. 43.
\* Haut six palmes et demie; elle est de marbre grec.
On la découvrit en l'an 1:35 avec une autre semblable, dans une excavation de poursolanc le long du Tibre, à cinq milles environ de la porte Portese. M. Thomas

combien la critique sage de l'antiquaire peut tirer d'avantages des circonstances locales des monumeus qui lui sont soumis. Celui-ci fut trouvé daus une fouille faite le long du Tibre hors de la porte Portese, dans un lieu où l'ou n'apereevait aucun vestige d'édifice. On en découyrit une autre semblable avec elle, mais elle était retournée du seus opposé. Cette seconde figure ayant été trouvée la première, entière, et parfaitement conservée, excepté les mains, on la prit aussitôt pour un Pàris. Ce qui semblait le faire eroire comme certain, c'était le bonnet et les ealeçons à la phrygienne, et en outre les traits délicats et majestueux du visage. Elle fut en effet publiée sous le nom de Pàris (1), et personne ne s'avisa alors d'élever le moindre doute sur cette dénomination. Cependant, la découverte faite quelques jours après, et dans le même lieu, de la statue que nous avons sous les yeux, devait convainere de son erreur quieonque avait eru y trouver un Páris. Car il était évident que ees deux simulacres avaient été seulptés pour être placés ensemble, comme

Jenkins en fit l'acquisition, et il vendit la première figure à desunt le conne Fries, qui la fit emporter à Vienne; la scoonde elle nieme, plus conservée, qui est celle-ci, sut achesie l'année dernière par S. Sainteté. La première à été annoucée pour un Páris dans les Notices d'autiquités de M. Gualisain en 1953, avril, pl. HI.

<sup>(</sup>t) Voyez dans la page précedente la note \*.

on pouvisi s'en convinere, par le mouvement correspondant en sens contrare, en outre de la parfitie resemblance de toutes leurs parties. Aussi d'après l'amorité de taut de lasreliefs myltriaques, sur lesquels ou voit presreliefs myltriaques, sur lesquels ou voit prestre, habillés comme celui-ci, et dont les moivemens se correspondent, syant chacun un flamboan que l'un tient élevé, l'autre restreraj, je ne pus aunisté douter q'uo ne dât reconnaître ces deux figures myltriaques dans nos statuss (n).

On or manque pas de les voir dans les coletections, mine en roude losses, quoinqu'elles ne soient pas sussi grandes que la nôtre, et qu'elles cionen hien chiegies de la même beaute. Le Mythra en marbre gria, qui citait dans la ville Moustalo, est un petti groupe de statues inolées, sculpred dans la même pierre. On peut voir à Rome, un autre groupe semblable, moindre que le naturel, de roude losses, et en marbre statuaire (2). On vojait aussi dans la ville Moustalo, de petites statues de jourse gran Moutalo, de petites statues de jourse gran

<sup>(1)</sup> Dans les planches de supplément nous donnous les dessins de ces figures, copiées d'après un bas-relief mythriaque, au moyen desquelles ou les confrontera plus facilement avec ces statues.

<sup>(2)</sup> Il est tians le cabinet de MM. Lisandroni et d'Este, habiles sculpteurs. L'antre appartient toujours à M. Jenkins.

aree des fambeux, dirabies, comme celle que l'ou remrepe dans es groupes myltria-ques il y en a d'autres semblàbles à la vidir plicians; est si notre atues, aint que l'autre qui l'accompagnait, que l'on a tramportée en Allemagne, offera un travail beacoup supérieur à tous les monumens semblàbles donn sou venous d'aparte, ecla ne duit pas nous cenbarauer. Les posies de Suce nous fout pas de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'aut

Le lieu de la fouille ne présentant ancun vestige d'édifice, cela a fait eroire à quelque amateur des études de l'antiquié, que les sattues dont nous parlons, destinées à être transportées à Rome, furent abandomées, par quelque accident, sur la rive du Tibre. Mais ne sait-on pas que les fleux consacrés aux mystères de Mythras n'étaieut pas des temples, mais

<sup>(1)</sup> Stace, Thebaid, Nr. I, v. 720, et au même lieu Latarias. Qu'on y ajonte l'inscription mythrisque dont parle Retieusin; et I, n. 277, qui date probablement de l'empire de l'arijan; et ce qu'a observé Wintchman, Bita de Irar, lir. II, ch. V, y 5, 77, d'apris Plutarque, qui rapporte l'époque de ces superstition jusqu'à la guerre piratique.

des autres. D'ailleurs on a trouvé jadis beaucoup de marbres du même sujet, non pas dans des ruines de quelques édifices, mais dans des souterrains, et dam des seurens (). Peut-étre que les extecombes on les saldonitres furent destincés à des cérémonies étrangères, et le hazard fit que quelqu'un qui cherchait la pontsolane, découvrit, non sans une surprise égale à as joie, ces deux heuxs unoreeux de sculpture.

<sup>(1)</sup> En outre de ce qui a été dit à ce sujet, p. 169, dans la note (3), pl. XIX, du tome îl de cet ouvrege, on peut encore lire ce que dit Montfesson dans le Darium Italicum, ch. XIII, p. 170, d'un bas-relief du XVI siècle, que l'on a vu sous terre dans une ouverture du terrain du Ceoliofe.

<sup>(</sup>a) Lisez ce qu'a écrit sur ee sujet monseiga della Torre, Monum, veteris Antil, part. II, De Mitra, ch. IV. Musée Pie-Clém. Vol. III. 15

tile, poisqu'il est comu que les pôtres et les ministres prenaient les vêtemes, et jusqu'à la figure et aux noms des Divinités et des Démons, au culte desquels ils se conservaient (1). L'habit oriental me fait croive, qu'il est coursable de donner à ces figures le nom de Ministres, comme la figure monstreuse d'auc autre statue mythrisque, m'a paru devoir la faite regarder comme la divinité cllemême (2).

Pa'i observé par rapport à l'habilhement, que les artites Greer, l'Apart u ven uage chez les peuples barbares, leur voisins, eth que les peuples barbares, leur voisins, eth que les peuples barbares, periculeirement aux crientures, commun, indisinctement, à tous les peuples barbares, pariculeirement aux crientures, commune person, sus Armérieurs, et nome aux la peur de les peuples de l'aparticuleires, aux Armérieurs, et nome aux la peur de l'aparticuleires, aux dernées de l'aparticuleires de l'aparticu

<sup>(</sup>i) On peut voir dans le traité de Meursius comment cela 'exécutait dans les mystères d'Éleusis; dans les écé-monés égyptiennes célèbrées à Rome, Juvenal affirme anssi cette coutume, Sast. VI, v. 533, de même son scaliasts.

<sup>(</sup>a) Tome II, pl. XIX.

<sup>(3)</sup> Dans le tome IV suivant, pl. XXIII et XXIX.
Quant à la tiare ou bonnet des Peries, il faut remaquer qua l'épités: aiològiargat donnée par Tribecrite
aux Peries, qui équivant à Gens à tiare, Orués de tiares
de condeur, se rapporta à cette partie de l'habillement
(Tribece, Escon, Peol.), v. (3)

<sup>(4)</sup> Cet usage, qui devint une loi pour les artistes

Le travail de cette statue est d'un style très-noble. On aperçoit dans la tête, soit par les traits, soit par la disposition de ses cheveux, quelque eonformité avec la physionomie attribuée, dans les beaux-arts, aux images du Soleil. C'était en effet celle qu'il convenzit de donner à Lueifer, qui accompagne cet astre brillant dans sa course journalière, et qui semble allumer, puis éteindre ses flammes bienfaisantes. L'inclinaison de la tête vers l'épaule gauche, est ordinaire, et particulière à la figure mythriaque, qui, dans les bas-reliefs, est placée à la droite de la eaverne; et c'est celle que l'on reconnaît à son flambeau, pour être Lucifer. C'était ainsi qu'elle devait être restaurée; e'était aussi l'aetion qui lui convenait, et qui, nous l'espérons, lui sera donnée. La tunique, la elamyde, les caleçons ou anassirides sout exécutés avec un goût exquis.

anciens, a ĉié couse que les aculpteurs plus modernes ches les Chritiens, out représenté les Mages qui viennent adorer le Menie, comma nauna de Paris vere lesra tiares à la phrygienne, telles qu'on les voit, indépendement de benecupe d'anters, dans an trivènum archér inédit, qui appartient aux sculpteurs Linaudroni et et Effex. As reste, ou a publié sons le mon de Paris une figure myltrisque semblable, dans la dernière édition des marbes et Coloris e a N.X.

#### PLANCHE XXII.

#### ENFANT VOTIF ".

La tête de cette petite statue, curieuse et intéressante, sous le rapport de l'érudition, n'ayant jamais été séparée du trone, porte évidemment le caractère d'un portrait. Elle a un mouvement dans le eou, et une intention dans les yeux, comme quelqu'un qui regarde en haut; ce qui joint à deux petits trous sur la partie antérieure de l'une et l'autre cuisse, a fait imaginer la restauration des bras de eet enfant, telle qu'on la voit dans la gravure. Les deux petits flambeaux qu'on a placés dans ses mains, en correspondant à ers traces, se trouvent en outre si bien d'accord avec l'expression du visage, comme si cet enfant supliant assistait dans eette attitude à un saerifiee, que l'on peut eroire qu'en tout on a deviné ee qu'était aneiennement ee simulaere que l'on a parfaitement restauré.

Mais ee qui doit plus attirer l'attention d'un érudit, c'est, sans doute, le collier ou phalerae (1) qui descend de l'épaule droite, sur la poitrine de l'enfant, en forme de baudrier, au-

Cette figure est haute d'un peu plus de trois palmes; elle est sculptée en marbre penthélique. On l'a achetée par ordre du pontife régnant.

<sup>(1)</sup> Scheffer, De antiquorum torquibus, ch. XI.

quel sont suspendus plusieurs petits instrumensa de différentes firmes, dont quelques-uns, peut-fire, étaient des objets super-fitteur, mais qui nous indiquent absolument ees petits hijour que Fon avait coutume de suspendre autour des petits enfans, que les Latins appelsient errepundia (1), ausquels les Grees donnbreut plus communément le nom de propirquars (monumenta).

La description détaillée des crepundies, hochess, que l'on trouve dans le Rudonz de Plante, offre des objets si ressemblans à cent du collière de note figure, que l'on peut la regarder elle seule comme l'explication complette de natre momment (x) Parmi les espèces d'amulettes dont parle Plante, on troive les sivianss l'Entailus, securician ampies, siciliculas argenteolas, dans connense maniera, siciliculas argenteolas, dans connense matiente, y a le partit contense, enzienhar ou siciliculas, y a le partit contense, enzienhar ou siciliculas, resulte, espendant, et non pas, comme dans lererupundia de Plante, dans connence (3). Plante

<sup>(1)</sup> Donatus, ad Teren. Eunuch., att. IV, sc. VI, v. 45.

<sup>(3)</sup> Radenz., act. IV, sc. IV, v. 110 et suiv.
(3) La main et, peut-être, ici le symbole de celui qui implore par ses prières les secours du ciel, comme les mains ouvertes qu'on voit seulptées quelquéfois sur

indique d'autres ornemess qui ne se trouvest pas dans notre statue, mais celle-ci nous offre, de plus que ceux dont il parle, un petit dauphin, et deux demi-lunes, ornements assez ordinaires aux colliers (·), et une petite fleur, qu'on peut bien regarder comme le Hicolum, suspendu aux colliers de segans, selon les auteurs apciens (1).

les pierres sépalerales, pour demander sux Dieux vengenance d'une most violente. La hache à deux transbans, peut indiquer la potection spéciale der Cabirre en Samotrace; je dauphin peut tien le symbolé de la dévotion à Vésans en à Nephane; la fleur peut aussi indiquer la dévotion à Vésans. Le contemp peut aussi avièue de la dévotion à Vésans. Le contemp peut aussi avièue par la fable de Philiseus et d'Hyphielus dans Apollodere, chi. Xi., van

(1) Plante dans l'Epidicar, act. V, sc. I, v. 55, fait mention d'une semblable demi-lune :

ntion d'une semblable demi-lune:
Non meministi auream ad te afferre natali die

Locadow?

ct avant li l'anteur de l'hymne d'Homère à Véons, la
place dans le collier de la Décase, v. 88 et suiv.:

Opuss d' dup' avalif despi reperalée; four
Kaloi, ppéssus, rauproieulos, é; de ZEAHNH

Στέθεσε αμβ άπαλοίσε ελάμπετο, βαθμα εδίσθαι.

• Autour de son beau con étaient suspendan des colliers

• d'or, riches, et garnis de divers ornemens, parmi lesquels

α on en voyait un en forme de lanc qui brillait sur son

» sein. » Ce sens, le seul qui convienne à la disposition de la phrase originale, n'a pas été encore saisi dans les traductions, ou dans les commentaires de cette belle hymnee.

(3) Les gloses de Benolt Liliolum, περιαυχένιον.

L'usage ordinaire de suspendre au cou des enfans des hoehets ou bijoux, peut se reconnaître par l'emploi du mot crepundia, à la place de langes des cufans (1); et on en trouve la preuve dans la Cistellaria de Plaute (2), où l'on parle des hochets trouvés autour du corps d'une petite fille.

Cette jolie petite statue aura surement été l'image d'un de ces enfans cheris, qu'anciennement les Payens avaient eoutume de placer dans les temples de leurs Dieux, soit pour invoquer leur protection, soit pour accomplir quelques vœux; comme nous pouvons le présumer, par plus d'un exemple, tiré des anciens écrivains (3).

(2) Cistellaria, acte IV, sc. 1, v. 13.

<sup>(1)</sup> Dountos, lien cité; Vopiscus, Aurelian., ch. 4; Pline , liv. XI , § 51.

<sup>(5)</sup> Ils sont exposés, avec beaucoup d'érudition, par l'abbé Gaetann Marini, Iscris. Albane, n. CV, à propos de l'inscription de Lollius Alcamenes, où lui-même est sculpté dans le moment où il dédie l'image, en buste, de son file. Une statue utile à l'érudition , qui existe dans le palais Barberini, représente un homme couvert de la toge , qui tient deux portraits en baste. Ce sout probablement quelques parens dont il vanlait consscrer les images, avec la sienne, dans un même simulacre. On counsit la célébrité des simulacres d'ivoire et d'or de Philippe, père d'Alexandre, et de toute sa famille, que ce roi dédia à Olympie, en action de graces de la victaire qu'il remporta à Chéronée; Pansanias parle de ces images , Eliac. I , ch. XVII et XX. L'épigramme XVII de Théocrite contient encore la dédicace d'une image d'Epicharmes, faite à Bacchus.

La rased de ce moument mérite vrainent d'étre emarquée; avs je en en rappelle pas d'avoir ru d'autre image d'enfant avez ses hoches, excepté une, presque semblable, mais très-endommagée, de la ville Ludovine, et dout a neum antiquine e à parlé, è une souviens d'une figure de jeune homme, adoleccent, en moure, d'un travail d'égare, et un 10 poi-trine daquel ou voyait 'galement pendre un collier, auquel d'esteut attaché différens symboles, enure autres on de ceux qui représentaient les phatlams. Il fa apporté de Nyales, il y a d'éj quedques améres, et de-là il paisa en Augletre, dans la supperte collection de M Tovrujey,

On remarque dans notre jolie statue une grande vérité dans l'exécution. Elle nous présente un petit enfant avec le ventre gros; sur as physionomie enfantine, on aperoit une expression de supliant, et une certaine mélancolie, qui annonce que as constitution délicate ext le motif du vœu et des prières.

# PLANCHE XXIII.

OBATEUR \*.

Comme nous passons des nsages religieux aux usages eivils, e'est ici le lieu où nous de-

<sup>\*</sup> Haut. dix palmes, dix onces Cette figure fut trouvée dans les fouilles ouvertes à Otricoli per ordre du pape; elle était mutilée dans beaucoup d'endroiss. La tête surtout manquait. Elle est faire en merbre de Luni.

vons placer ee simulacre, plus grand que nature, et qui fut élevé dans la colonie d'Ocriculum à quelque orateur ou magistrat, qui avait bien mérité de la patrie. Par le commencement du bras drnit, qui est antique vers l'épaule, on voit qu'il était étendu, avant ainsi l'attitude la plus majestueuse des orateurs. Ce ne fut point au hazard que l'artiste ancien se détermina à lui donner cette attitude, mais assez sage pour connaître la médiocrité de son géuie, il ne balanca pas à imiter le célèbre Orateur de Céphissodote, exécuté en bronze, ayant une main élevée et étendue, dont le sujet était encore inconnu du temps de Pline, comme nous est inconnu présentement le Romain qui s'est rendu digue d'un pareil monument dans la colonie dont nous avans parlé (1). Le geste que Quintilianus a appelé Pacificator, a quelque analogie avec celui-ci (2); quoiqu'il suppose le bras

<sup>(1)</sup> Pline, XXXIV, Ş XIX, n. 26. Fecit (Cephinodonu prior) CONCIONANTEM MANU ELATA, posona in incerto est. Ce Céphinodote d'Albiene est placé par Plice lui-même dans l'Olimpiade Cll. Lieu ciré, S XIX, où Hardouin est les passages de Pausanias qui fait mention de quelques antres ouvrages du même artiste.

<sup>(3)</sup> Quiutilien, Inst. orat., liv. XI, ch. III: Fit et ille habitus qui esse in statuit pacificator solet, qui inclinato in humerum detrum capite, heachd, as have potenso, manum infesto police extendit. Infestus pollex est le pouce détaché du carpe de la main, comme dans la statue équestre de M. Aurète de M.

Musée Pie-Clém. Vol. III 16

un pen plus eleré, en outre d'une escribie disposition de sioign partieulitre, etrocustraers, qui en partie se sont pas d'accord avec 
note image, et dout quelipre-une ne peuvent 
fure vérifices, à cause que la main a été matile. Cette attitude conviendaris peut-tire davantage à plusieurs images d'empereurs que 
ron voir sur leura médallés. Ou peut l'observer dans la main droite de la figure équestre 
de Alrec-Anrels, an Capriole. Elle peut l'observer dans la main droite de la figure équestre 
et al la main droite de la figure équestre 
et Alrec-Anrels, an Capriole. Elle peut l'observer dans la main droite de la figure équestre 
et al main droite de la figure équestre 
et al main de main de la figure de la figure 
et l'arche l'arche 
comer-re on pains flaupsil, lapselle me parait 
etre la scule qui sous offer le simulaire d'un 
empereur qui haranque l'armée, action souveut 
reprécessir sur les médalles (c).

Nare sause svait été élevé à quedque habile enteure ou A quelque personage qui avait promalqué me loi mile, on as moins lu métorque que fou vouhit hoourer comme tel. Nous perdons espendant toute espérance de reconnaitre le suje, ruisque la tête même, que l'on y vois adaptée, est autique, mais elle n'apparient pas as nimileres, quoique la grandeur, le misler et le custume, paissent correspondre parficiences à l'intestino denarée à la sature.

<sup>(1)</sup> J'ai vu aussi parmi les antiquités qu'a receuillies. M. Colin Morison, habile sculpteur écossais, une belle statue vêtue de la toge, ayant la main droite élevée comme la nôtre.

### PLANCHE XXIV.

#### STATUE ORNÉE DE LA BULLE \*.

On possède peu de statues antiques, dans lesquelles on retrouve, comme dans celle-ei, les ornemens et les marques distinctives des jeunes nobles romains, savoir la prétexte et la bulle d'or. On n'aperçoit pas de différence dans le vêtement de cette figure avee la toge. C'est qu'en effet, la toge prétexte des enfans, ue différait de la toge virile ou pure, que par sa hordure de pourpre, que la sculpture ne peut pas nous indiquer, paree qu'elle ne peut imiter la nature lorsqu'elle n'offre de différence que dans les couleurs; e'est par cette raison que nous ne pouvons distinguer dans les statues quelles sont les prétextes des magistrats, et le clavum de l'habillement des sénateurs et des ehevaliers. Mais comme nous savons que l'ou déposait la bulle d'or en revêtant la toge pure, il n'y a pas de donte, que ce ne soit la prétexte qui couvre notre jeune garçon portant la bulle (1).

Haut. seps palmes es une once; elle est de marbre penthélique, et fut trouvée dans l'Augusteum d'Otricoli, avec les autres statues, dont nous avons parlé plan. III cialenne.

<sup>(1)</sup> Ainsi Properce réunit les deux cérémonies, l. IV, el. I, v. 131 :

On peut observer, que dans ce monument, la bulle d'or est telle que l'ont décrite les an-

Mox ubi bulla rudi dimissa est aurea collo,

Manie et aute Deut Meeu sumpa nigs. Le Dieux è qui chédit arbinatirante la bulle que l'en dennit aux jeunes gens, diniut les Laret (Ernes  $\lambda, \gamma, \lambda, \lambda_{\rm c}$ ), de cut expendant l'auge en bulle die  $\lambda$  aux  $\lambda_{\rm c}$ ,  $\lambda_{\rm c}$ ), de cut expendant l'auge en bulle die  $\lambda$  mitiès; es que fait remarquer fouit dans plasieren mense de Dennet (Manie Executio, Sanker, p. A.C.I). Cost à cette continue qu'il fast rapporter la bulle die  $\lambda$  l'auge die  $\lambda$  l'aux une inscription donne part Gentre (page XXY,  $\lambda_{\rm c}$ ), où se linest ces parles I YAOM Expendit (ALM). Elle ma formit l'explication donne sant inscriptura (LAM). Elle ma formit l'explication donne sant inscriptura (presi qu'elle est insidite, Elle est gravée sur ma perfette colonne; la voice qu'elle est insidite. Elle est gravée sur ma perfette colonne; la voice de colonne la voice de colonne la voice de colonne la voice de colonne la voice qu'elle est insidite. Elle est gravée sur ma perfette colonne; la voice qu'elle colonne la voice qu'elle est insidite. Elle est gravée sur ma perfette colonne; la voice qu'elle colonne la voice qu'elle est insidite. Elle est gravée sur ma perfette colonne; la voice qu'elle est insidite. Elle est gravée sur ma perfette colonne; la voice qu'elle est insidite.

M. VLPIVS
AVG. LIB
TIMOCRATES
AEDITVS (sic)

si in dans le première lièges, HEROULI BULLAM, ce pri cut avanissement pui particul au l'account explication qui rout d'un income explication de l'account de l'account par l'account de l'account de l'account de l'account de l'account d'account de l'account d'account d'account d'account d'account d'account de la me luit supenible « account de la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre, acri de piédenta à la prêtie colonne », pont-étre présentation account de présentation de la prêtie colonne », pont-étre présentation account de la prêtie colonne », pont-étre présentation de la prêtie de la

eiens cerivains (1): elle est relevée en forme de luupe (2) pour pouvoir y renfermer des onguens, Philetoerii, ou des amulettes (5). Cest une éhose plus rare de la voir suspendue à un large ruban, et non, comme, c'était la eoutume, à un petit cordon, ou à un collier (4).

Cette figure ayant été trouvée dans l'Augusteum d'Ortical vive celle d'August, de Livie et de C. Caligula, qui sait si elle s'appartient pas A quelque enfant de la famille des Casars 7 Ses cheveux sont empés, et arrangée de la même namière que ceux que l'on voit aux portraits d'Auguste, et de ses successurs jumpés N'enn. Cepredant ses traits s'out rien qui ressemble à quelque empereur cossus, si à Cajin, si l'Action, petits filé Auguste, si aux fils de Germanieux, si à Tübbre, si à Britanieux (5), si l'Nèron lain-même cesore jeuxe-

<sup>(1)</sup> Scheffer, De torquib., ch. V; Ficoroni dans son traité sur la bulle d'or: et il donne la figure d'une pareille antique.

<sup>(2)</sup> Panoetdig, Plutarque, Quaest. Rom.

<sup>3)</sup> Inclusé huve com remedia. Macrobo, Sat., à VI. (d. Vayre la bessarreit, Ozerwatoni en medaglinei, pag. 649. On vuit des rubus semblables à une state de la galerie de Breede, pl. 113, et à un brance d'Iterationne (sons. Il des férences, pl. XCII). Il finat que la convient pas pour un jeune garque, puisqu'elle efficie les traits de l'âge vivil dans sa fecer.

<sup>(5)</sup> Il y a dans la galerie de la ville Pinciana une

On pourrait avoir quelque idée snr Marcellus, dont nous ne connaissons encore aucune effigie authentique, et que semblerait nous indiquer la description de Virgile:

Front latest parum, et dicirco lumina vultu (1); particularités que l'on remarque tris-évidemment dans notre statue. Ce n'est encore qu'une ment dans notre statue. Ce n'est encore qu'une portraits, que les notiquaires ont attribué à ce pertit fil d'Augune; il n'y en a sucu qui se précente avec plus de probabilités que celui-ci, oit par les causcause du lite où il a été découvert, soit par les autres images qui in d'écuient réunies, on par l'habilmente (1), par l'attributement (2), par l'attributement (3), par l'attributement (3), par l'appaisone (3).

figure curiense de Britannicus vétu de la prétexte, portant la bulle; elle est plus grande que nature, et a été déjà publiée par Perrier, n. 40.

<sup>(1)</sup> Aen. VI, v. 862. On donnera le contour du profil, dans les gravures, à la fin de ce tome.

<sup>(2)</sup> Il est très-vraisemblable que l'on ait accordé beaucoup d'honneur à Marcellus encore vêtu de la préciste et ayant la bulle; car nous apprenons par l'histore, que ce fut par lai qu'Auguste, son oncle maternel, commença è en rendre de très-renarquables, penulan qu'il portait la prétexte et la bulle, ayant voule qu'il montit à chevaj. L'accompagnait à la droite de son clard aus sou trionter.

phe d'Actium. Suétone, Vie de Tibère, c. V1, n. 6.
(3) Ficoroni, qui dans une lettre à mylord Johnstone; imprimée séparément à Naples, a publié un prétendu portrait de Marcellus en camée, n'a appuyé son opinion

### PLANCHE XXV.

#### STATUE DE FEMME SOUS LA FORME D'UNE MUSE ".

L'idée de comparer à des Muses les femmes nobles, instruire, et qui svaiset de l'amour pour la litérature et les sciences, ou qui mon-traient quelque supériorité dans les talens de la danse ct de la musique, fut d'abord une dalution portique (1), qui passa exusiné dans les arts du dessin, de sorte que la figure de quelqu'une des Muses dévriut le type le plus ordinaire pour des portrais de matoriess. Common en actique pas que le modèle out qual-mon en actique pas que le modèle out qual-mon en actique pas que le modèle out qual-pliquer à son poerziai les attributs de la Muse Polymnie. À la mondéle ou couvait comparer le Polymnie. À la mondéle ou couvait comparer le

d'accuse conjecture plausible. Le eamée reprécente un potit garçon asser voius de l'enfance, avec un exaque sur la blee, une cuirans, sur la polizire, accousirement qui in aucus rapport avec la revetaires de certeirement qui in aucus rapport avec la revetaires de capelé Marculla, publié dans le tone if  $\mu$ ,  $\mu$ . Il di de e Music, d'effer pas, de certitude qu'il appartiense  $\lambda$  quelque personnage romais.

Haut huit palmes et une onee. Elle fut trouvée dans les fouilles d'Otricoli, ouvertes par ordre de S. S-Elle est de marbre grec.

<sup>(1)</sup> On peut voir, pour servir d'exemples, les épigrammes d'Agathias et de Rufin contenant les éloges des femmes anciennes; elles sont dans le liv. VII de l'Apthologie Greçque.

tue très-turieuse, dans un mode tout-brit pareil à celle dont nous nous occupons celles là nous apprend que l'usage de sculpter les potrazits sur les sépaleres, sous ces fornes, vint des Grees, et que les artistes romaius les insitèrent. L'inscription, qui est sur la base de cette statue, indique avec évidence qu'ella c'ét evalutée dans la Grèce, et qu'elle fint destinée pour orner un tombéau (1).

(1) Elle conticut une prière adressée aux passans, de na commettre aucune insulte coutre ce monument; elle est cauçue en ces termes:

> ΠΡΟ C ΘΕ «N COI MH Δ E N A K P «TH PIA CH CEN Θ A Δ E

Hacie Grie mi, probè misperspiniere, trabale: a s. mon de Diene, ja reje, na fini ici ta casa demnage. On tire de l'entime de Ciccion pro demo,
nage. On tire de l'entime de Ciccion pro demo,
5, 6), a perceu que le ofece a viene l'arage d'ilever
unt les sipultem des femmes, des attaces en pied,
l'arage d'ilever
unt les sipultem des femmes, des attaces en pied,
l'arage l'entime de l'enti

Musée Pie-Clém. Vol. III.

## PLANCHE XXVI

#### DISCOBOLE \*.

Les noiens éctivains parlent de deux tautes célères, en brouse, qui représentaine un Discobole, ou joueur au disput. L'une de ces diguers, qui eu le plus de réputation, sortit du 
étieun de Miton d'Eleutres; l'autre fut l'ouvage de Naucides d'Argos (1). Nous arons retrouvé plusieurs copies de la première, en unatrous plusieurs copies de la première, en unatrous et coule que le a fait reconnaître toutes,
et qui se trouve être la plus belle et la mieur
conservée, a été découverte de nos jouns, et se
conservée, a été découverte de nos jouns, et se
conserve dans le palais des Marginul à Rome (5:1) Il est ausse probable que les copies de

<sup>\*</sup> Il fut trouvé par le célèbre petintre écosais Gavino Hamilton, dans les ruines d'una wills antique sur la vois Appia, cenvinua à hait milles de la pousesiana appeice del Colombaro. Le souversia Pontife urdonna qu'un en fit l'acquisition. Il est fait en marbre penthélique, que les sculpteurs moderuce appellent cipolia; et as hauteur est de huit palmes un pre justes.

<sup>(1)</sup> Pline, liv. XXXIV, § XIX, n. 13 et 19. Quintilien et Lucieu, parlent aussi da Discabole de Miron. Le premier, liv. II, ch. 13, Inst. Orac., le second dans son dialogue intitulé: Philopseudes, § 18.

<sup>(2)</sup> Elle a été publiée dans les Noticie di antichità, de l'aunée 1784; et une autrefois dans l'édition de Winckelmann faite à Rome, tom. II, pl. II. M. l'avocat Fea y prouve (tom. II, p. 211 et sulv.; et tom. I, p. 189), jusqu'à l'évidence que cette staue aut la copie du Dis-

la seconde figure, celle du Discobole de Naucides, sont la statue que l'on voit dans la

cobole de Miron, par un passage vraiment clossique de Lucien. J'ai dejà avent lui proposé cette opinion, en me fondant sur le passage de Quintilien. Dans le même lieu, le savant cité, fait mention de plusieurs copies de la même figure, et il ropporte ce que j'y ai observé dons le premier volume de cet ouvrage. Il s'occupe encore beancoup à défendre le vérité du monvement de ce Discobole, et il insiste principalement sur la volcur que lui donnaient les anciens, spectateurs tous les jours de eat exercice. Depuis je snis tombé sur un passage de Stoce qui décrit le dispute du disque, dans le VI ehde su Thébaide, v. 646 et suiv.; ce possage établit une preuve incontestable de la vérité et de la justesse de ee mouvement. Le Discobole de Miron ploie le genou , il incline tont son corps , il étend en arrière le bras droit qui tient le disque, et il l'élève fort en-dessus de ss tôte, qu'il tonrne un peu ponr fixer le but d'un seul mil. Toutes ees eircenstances de l'action des Discoboles pour lancer le disque, sont expliquées par Stace lorsqu'il peint les ettitudes des joueurs. Il dit de Ptéréles que .... ahenae lubrica massae

Pondera VIX TOTO CURVATUS CORPORE iuxta Delicit:

(v. 647): de Phlégias que toot courbé,

PRESSUS UTROQUE GENU, collecto ranguine, DISCUM IPSE SUPER SESE rotat: (v. 579). D'Hippomedon:

Erigit adsuetum dextrae gestamen et ALTE SUSTENTAT.

Enfin en peignant Ménestée, qui s déjà lencé le disque, il s'explique en ces termes: maison de Pier-Vettori (1); l'autre, qui est actuellement dans la ville Pinciana (2), et

unt qual Lutatina observe que le poètes Incubatem decordida, morrie et enon disco caransalira, UP NSS PLEC. DI TOTO CORPORE enquesant faculari. Que l'auvil de plus Dans le decretion que le posta fictular à Tababalla, de Disciboles, il n'e pes même comi la positiva da disque en anomarco del 1° et celt hecel per une extrilique en anomarco del 1° et celt hecel per une extrilore, et l'entre exténdiré apopyée un cette persis du hera qui ast applica dual, comme dans la satue des Manimis. Sucre nous dépeirs Philégius qui examine la circulariera de son disque pour voie confirme par la circulariera de son disque pour voie carante la siccionafériera de son disque pour voie.

Quod latus in digitos, quod MEDIAE CERTIUS ULNAE Conveniat.

James suis étendu plas qu'à mon ordinaire sur cette comparaison, parce que fit été d'ulti per la plaisir de voir combina la atsute des Massaul jette de lamières sur tout ce passage de l'Atthébide, et comment ce suine passage du poeme eret à explique; le motif de l'attitude du Discobole de Miren. J'ai cité les adroisi de Sisca d'apprès la mellière lepos d'un excellent monocrit de d'apprès la mellière lepos d'un excellent monocrit de

le maison Chigi.

(s) On la trouva dans Mercurialis, De arte Gymnanica, liv. II, ch. 12, c'ast, peut-être, la même qui était autrefois à la wille Montalio. Elle est à présent en Angleterre, et elle fat restaurée par M. Cavaceppi, qui l'a de nouvean publisé dans son teme I, pl. X.I.I.

(c) Elle est pletce maintanant dans la salla dits da Gladistror. Dans let descriptions des figures de la vide Pinciena, on la doma pour un gladisteur (Monteletici, p. 157), perce que le disque ésis perdo. On l'a rempeple-à résamment par un autre, antique, avec uns pertie de le mein, prise dans les fragueurs d'une entre copie de la mèdies stateur tant l'eriginal evrit de réponation. celle que nous offross, qui ère diffère en rien. Le nombre des sopies donti il a été parle, le grandine et la beauté de cette intéresante égure, nous permettent de nous flatter que nos conjectures sont exemptes d'erreur. An mérite que nous varon indiqué, se joint encor la parfaite intégrité de noure unarbre dans toutes ses parties, quojque as surface, ou, comme dienet les seulpeurs, la peau, paraisse un peu gitée et rongée.

La belle proportion des membres, la simplicité de son attitude expressive, représentou na athlète qui fixe le pied droit sur la terre, pour se disposer à lameer le disque pessant, que soutient encore la main gauche, avant de passer dans la droite qui doit le jetter; l'attention qu'exprime sa physicosomie (1).

qu'exprime sa physionomie (1), Spatium iam immane parantis,

qui semble mesurer d'un coup-d'œil la earrière qu'il doit faire parcourir au disque de bronze, con bien juger les coups de ses rivaux; tout cela donue à la figure une expression si vraie et si noble, que, dans son genre, très-peu peuvent lui étre comparier

Le disque est tel que le décrit Lucien (2),

<sup>(1)</sup> Stace, Thib. VI, v. 693.

<sup>(2)</sup> Luciea, Anucharsis, seu de Cymm.: Είδες δε και αλλοτι έν το γυμνασίο χαλκούν περιβερές αυτιού κικρά δοικός όχαινο ούκ έχουση ούδι τελαμόνας..., και εδόικει σοι βαρό, και δύοληκτου όπο λειότητος.

sans trou, sans anse ou lien, conforme à l'usage ancien le plus général, circulaire, et un peu relevé des deux côtés comme une lonpe, et tel que nous l'indiquent les écrivains grees (1). Cétait, probablement, la forme qu'avaient les trois d'éques destinés aux jeux Olympiques (2)

» praudra parce qu'il était trop poli. »

To as ve dona le gymnase un disque de bronze, semblable à un petit bouclier, qui n'avait ni attache, ni courrois . . . . il te parut lourd, et très-difficile à

<sup>(1)</sup> Voyes las endroits cités de Fabri , Agonisticon , liv. II, ch. IV. Les scoliastes eu & de l'Oditsée, v. 189 at sniv., parlant da disques percés, au travera desquals passe nua courrole de cuir. Les monumens ne nous offrent rian de pareil , at les disques percés, que l'on voit dens une peinture antique dessinée par Ligorius, et rapportée dans le Mercuriale, panvent être douteux, cumma venant d'un tel dessinsteur. Les scoliastes unt, peut-êtra, voulu parler d'usages qui se rapprocheient plus de leur tamps, on ils se sont trompés, au expliquant une expression d'Homère τον ρα περιστρέψας έκε, hunc circumrotatum misit, d'où ils out conjecturé que l'un ne pouvait faire tourner la disque sons que attacha; ce qui se faisait simplement evac la main, comme unus l'avuns vu dons les passages cités de Stace, qui amploya aussi le mema verbe rosat ( liv. VI , Theb., v. 681 )-La pierre cunique, attachée à un curdon, que nous vuyons daus las majus d'un atblête, sur un bas-relief rere, dans la collection du baron Astoto en Sicila, dans la villa de Note, me parsit êtra plotôt une espèce d'altère qu'un

<sup>(2)</sup> Pausanias, EL II, ch. XIX, na dit pas positivament qu'ils fusant de bronze, mois il les compte au nombre des divers instrumans de ce métal que l'on conservait dens le même trésor.

que l'on gardait dans le trésor des Sicions ce combat faints pratié de Quinqueres on Pentade (†). Tel devait étre assoi celui en fer qu'Achille pri t-Enion, et qu'il destina pour prix, dans les funérailles de Patrode, pour recompense à celui qui le jetterail pai loin (2). La peu d'épiasseur du dique de notre asteun ne peut couverir à une pierre, dont on faisait ceux qui servaisent une Phéséciem dans l'Odysmit de la companya de la constant de la conmais de la constant de la constant de la contant le la constant de la contant le la conceux qui servaisent une Phéséciem dans l'Odysmit un disque de lois (2) ne peresti past tant sur le lera qui le soutient, que paralt le faire celui de notre s'este de la con-

L'athlète est tout nu, comme l'est aussi l'autre Discobole de Miron, et nu troisième dans une peinture à fresque d'Herculaum (4). La bandelette teenia qui lui ceint la tête, indique, à ce qu'il me semble, la victoire; car on avait l'usage d'orner aissi le front des vianqueurs (5).

<sup>(1)</sup> Le poète Simonide dans l'Anthol. Gr., liv. I, ch. I, ep. dernière, v. 2, détaille ainsi lee cinq jeux dont se composait le pentatle :

Αλμα, ποδοκείην, δίσκον, ακοντα, πάλην.

<sup>«</sup> Le saut, la course, le disque, le derd et la lutte » (2) Homèra, Illiade Ψ, ou liv. XXII, v. 826, appelle Σόλον ce disque de fer. Cette parole signific manza, comuse on voit dans Hésichius v. Σολοίτεπος. Stace dans un des passages cies ( Τπέλ VI, v. 68) donne auxil e nous de massa à un disque de brouse pesent.

Homère, Odissée Θ, ou liv. VIII, v. 189.
 Peintures d'Herculanum, tom. III, pl. XXV.

<sup>(5)</sup> Pausanias, Elisc. II, ch. 1 et 2.

Cet exemple seul suffirait, pour prouver, combien on a tort de donner le nom de Ptolomée à à tous les bustes qui ont autour de leurs cheveux courts et crépus, une bandelette pareille à celle de notre Discobole (1).

On doit, petu-être, attribure la singulère conservation de notre simulacre au grand nombre des étaies que le sculpteur ancien y a laissés, et que probablement il devait faire disparature, lorsque la figure serait placée. La circonstance qui a empêché cette opération, est celle-là même qui a contribué à nous conserver si bien ce beau moument.

## PLANCHE XXVII

#### VIERGE VICTORIEUSE \*.

L'explication à donner de cette gracieuse et très-simple figure, d'un stile très-antique, dépend entièrement d'un passage de Pausanias, qui en est seul le commentaire le plus lumi-

<sup>(</sup>t) De même la statue de la ville Albaui publice par ch. Marini ( scrit. Albaue, n. CLVII ), et celle du Capitole ( Musée Capitolin , tom. III , pl. XLIX ), ont com-

muudment cette d'ecomination hazardée.

\* Elle est sculptée en marbre grec, et haute de six palmes, dix onces: on l'acheta par ordre de S. S. Clément XIV, qui en enrichit le Musée avec d'autres figures curicusus, qui appartensient comme celle-ci, aux prices Barbetrini.

neux. Cet écrivain, nous peignant les fêtes et les jeux Éréens, que célébraient dans l'Elide, les matrones, en l'honneur de Junon , nous déerit fort on détail tout le costume de ces jeunes filles, qui dans cette occasion couraient dans le stade olympique, que l'on raecourcissait pour elles de la sixième partie. Après nous avoir dit que les jeunes filles, qui se disputaient à la eourse, étaient divisées en trois bandes déterminées selon la différence de leur âge, il ajoute: « Voiei comme elles sont vêtues pour » la eourse : leurs cheveux sont épars, lenr » tunique ne vient qu'un peu au-dessus du » genon (1), et elles ont jusqu'au sein et à » l'épaule droite découvertes. » C'est ainsi qu'est seulptée la jeune fille dans ce marbre curieux: ses eheveux sont détachés, sa tunique est si eourte, qu'une partie de ses cuisses est nue, et nous lui voyons de même la mamelle et l'épaule droite découvertes. Notre statue nous apprend aussi que l'on plissait à petits plis la tunique, avec art, peut-être, comme nous l'avons observé déjà, pour lui ôter davantage sa transparenee. La coutume était aussi de ceindre la tunique, mais avec une zone plus large que le strophium ordinaire, sans doute pour

<sup>(1)</sup> Pausanias, liv. V, ou Eliac. I, ch. XVI: Θέγια δε έτο παθείται σβεσιν ή πόμη, ητέον δλίγον έπερ γόνατος παθέρεις τον δίμον άμθε του στέβις Φαίνησε τύν δεδόν.

Musée Pie-Clém. Vol. 111.

mieux contenir cet habit si simple, et rendre les filles plus facilement disposées pour la course.

La palme que nous voyons sculptée sur le trone, qui sert à soutenir la figure, est l'emlableme de la victoire; car selon Plutarque elle en était le signe (1), et le prix que l'on distributait anx vaioqueurs dans tous les combats, quoique chaeun des combats sacrés eut d'autres prix qui lui étaient propres, comme étaient les couronnes d'olivier pour les fills et Etlée (3).

Salon l'auteur que nous avons eité, ou avait continues de pointe des felles viccontinues de pointe le portrait des filles victorieuses, plutôt que de les realipser (5) II n's
tit à la virité, pue citer para-le cqui se finiair 
plus ordinairement, sans cependant affirmer que
junnis on n'ai étéré de stuture à success d'elles. Il serait possible que la jenne fille que
prépriectes tours estates, une fuy a une soictorézuse ordinaire, misi une héroine, telle que
cortes, ille d'Auphino es de Noie, unique
avant d'être l'rjouse de Nelée, et de devrait
mête de tant de héron, ne dédaigua pas de
combattre à la course avec les jeunes filles de
l'Elide, dans les jeux Erfens, où elle rem-

<sup>(1)</sup> Pintarque, Sympos. disput., liv. VIII, quaest. IV.

<sup>(</sup>a) Pausanias, lieu cité. (3) Pausanias, lieu cité.

porta la palme (1); jenx que l'on continua à célébrer encore pendant six siècles après sa victoire.

#### PLANCHE XXVIII.

### HISTRION \*.

Cette petite satun, are, trèt-curieuse, nous représente, de même qu'ûne sutre tout-b-fait semblable, dont nous nous dispenserons de donner le dessin (2), un histrion qui remplit un rôle de valet. Le ceractère du masque, dans lequel on remarque l'espèce de caricature que les anciens avaient coutume de donner aux masques des esclaves (5), le vêtement court

<sup>(1)</sup> Paosaoias, lieu cité.

<sup>()</sup> You contain, tree cite.

'Hant us per moise de trois palmes; elle est de mathre de Laoi. On la veynit autréola la la suife material de la commentation de la comme

de collectios antiques.

(a) L'astre a la têle rectouroée vers la gauche; ella est expendant one restoration moderne: l'autel sotique sor lequel elle est assise, a oue cimaise qui orne la perite supérieure. O o voit dans on pareil sujet op petit, de brouse, l'autel euvironné d'une guirlande (Ficorosi, Manchere, p. L. XXVII).

<sup>(3)</sup> Le masque do valet, qui remplissait le priocipal

de la figure, qui se compose d'une tunique et d'un petit masteus, qui était en usage au thétre pour les valets, déterminent assez clairement le sujet (1°. De plus la couranne qui centa son front, l'anneue qu'il a dans les masins, l'autel sur lequel il est assis, sont des attributs emblématiques qui nous offrent différens sujets de sebnes d'esclaves dans la comédie soutions.

En le voyant assis sur un antel, nous nous rappelons quelques schene de Plante, dans lequelles un esclave court s'asseoir sur l'autel, pour se mettre à l'abri de la colère de son maitre. Nous en avons un exemple frappant dans la deroière seche de la Mostellaria; oi Tranim voyant ses fourbreise découvertes, ne trouve pas de meilleur moyen que de s'approcher d'un antel voinin et de s'apsorcher d'un et de s'apsorcher d'un antel voinin et de s'apsorcher d'un antel voinin et de s'apsorcher d'un antel s'apsorcher d'

rôle, qu'on oppelait par cette raison Θεράκον ήγεμόν, Famulus daz, selon le description qu'en fait Pollox (Onomatt. IV. 146): ἀπαντέρακ τὰς ὁβρῆς, στάγει δὲ τὸ ἐποπείτους « Il είνα est sourcils en fronçant le s front. » Tel est le masque de notre histrion.

(1) On e dejà cité à ce propos un bean passage de Donetus (Fragm. de Trag. et Com.). Voyce cussi în pl. XXXIII du tome 1V des peintures d'Herculannm. (2) Plente, Mostellaris, act. V, sc. I, ver. 45 et 54;

(2) Piente, Montellaria, scl. V, sc. 1, vers. 45 et 52; et sc. II, v. 22. Ceux qui cherchelent un eille pris de l'autel s'appelsient particulièrement s'herrat iπιβό μιοι, supplies ad arum, comme on l'epprend dans une épigramme de Méléagre dans l'Authol. greque, liv. I, c. XXIV, ep. 2; de-là l'épithète de ἐπιβόμιος donné à

L'anomu qu'il tient dass les premières doigis de sa min guarde, pourrait être le corps du délit, et l'objet de la fourberie qu'il a concer-té, comme dans le Carullione (). Mis ce sens plutó le Condallium , anoma d'esclave (s), le sujet de toute l'intrigué d'une concédie de Plante, qui a été perdon, dons le titre était le condallium, insimio de Doegy lion on Anneus, fable comique de Ménander. Notre settur a le front courante d'une guirlande de trabans une de l'intringue de l'intringue de l'intringue de l'intringue de l'intringue de la consideration de la consideration de l'intringue de l'intringue de l'intringue de l'intringue de l'intripalue, esprés se dérober aux futreurs de

Démosthène réfugié près de l'autal de Calaure sur le bas-relief, dont nous avons parlé à la table XIV.

(1) Carcalio, aete II, se. III, v. 81. L'abbé Amaduni eroit que cet annean fait alhaion aux dons que recevaient les histrions, et il en apporta deux exemples. Je erois devoir l'expliquer différemments est il me sembla que si l'on est voula faire à un acturr récompensé les bonneurs d'une rattue, on ne l'eut pas sculpté avec le masque sur h viange.

(c) Le Condulum était appelé aius!, parce qu'en poèmit ordinairement étaite sorde airement et est sorde visiones nes l'articulation on noveud der dujets, qui l'en nommait en grec gois-lecture. Telle set la inituation de l'amenca chas in figure que nous examinosa. En outre de la comiédie de Ménaudée citée, un d'amen de comique Acteir était initialé dennem (Fabrice, Bibl. Gr., jiv. I, ch. XXII, pag. 757 et 279 du tome I).

Cremile (1). Cette eouronne est de eette espèce qu'on appelait s'restrai et xellarai, c'est-à-dire torses ou tortillées, dont on faisait usage dans les sacrifices.

On pourrait trouver aussi un autre caractère sintienci d'un personange e servitude, dans cette espèce de chaussures on bottines, de mode ches les Burbares, et qui lui couvreut de la commande del la commande de la commande del commande del commande de la commande de la commande de la command

On remarque de la simplicité, de la grace dans l'iovention de la figure; quoique le stile n'en soit pas très-correct et recherché, eependant l'exécution en est supportable.

## PLANCHE XXIX.

HISTRION EN PIED \*.

La tête de eette statue n'étant pas antique, quel motif a pu faire croire qu'elle représen-

<sup>(1)</sup> Oè yap ut renrious oriparor igoria ye » A présent que je suis couranné, je sois sur

<sup>»</sup> Que lu ne me battras pas. » Aristophane, Pluti, act. I, sc. I, v. 21.

<sup>\*</sup> Haut. quatre palmes, cinq onces; sculpté en mar-

tait quelque acteur de comédie, et que ce soit d'après cette supposition qu'on ait restauré la tête avec le masque comique, et la barbe au visege? L'habillement a été le principal motif pour la restaurer telle que nous la voyons, et son attude a été le second motif qui a déterminé.

On doit remarquer différentes circonstances dans le vêtement, particulièrement les bottines ou chaussures qui couvrent les jambes de eette figure, les manches étroites de sa unnique, et les franges ou fimbriae qui garnissent le bord inférieur de son petit pallium. Ces bottines, que nous avons dit ei-dessus (1) faire partie du vêtement des Orientaux ou des Barbares, faisaient aussi partie du costume du comique; et la statue précédente n'est pas le seul monument qui nous le prouve; car on pourrait supposer que cet esclave portait eette chaussure. non pas en quelité de comique, mais comme étant barbare d'origine. Nous en avons beaucoup d'autres, et parmi celles-là, le beau vase de terre du Vatiean, sur lequel on trouve une seène de l'Amphitrion, où Mereure et Jupiter ont des chaussures semblables (2). Les habits

bre de Luni. Elle sut trouvée dans les souilles de l'aucien Forum de Préneste, dont ou a parlé toin. I, pl. Vl. L'suneau, que l'un voit daus la gravure, placé à le main gauche de la figure y e été ajouté per le dessinateur peu exact.

<sup>(1)</sup> V. le plenche précedente.

<sup>(</sup>a) Elle est parmi les Monumens inédits de Winckel-

à manches que nous voyons à beaucoup de peintures antiques (1), étaient également un costume particulier pour le théâtre. Les franges sont aussi employées fréquemment parmi les ornemens des habits de comédie (3). Tous ces objets rendaient d'fjà assez vraisemblable, qu'un acteur de comédie était représenté dans

manu, n. 190. Ce savant croit que cela provient d'un usage du théâtre romain, sur lequel les acteurs ne paraisseut pas sans une espèce de caleçon, qu'ou appelait subligacula. Maia comment peut-on supposer que sur ce vase, d'un travail très-antique, et probablement grec, on ait vouly suivre, assex mal à propos, comme chacun pent le voir, la mode romaine? Les peintures d'Herculauum, tom. IV, pl. XXXIII et XXXIV, nous offreut plusieurs acteurs comiques qui portent de pareilles bottines; et dans ces peintures on ne trouve ordinairement que le costume grec. Enfin le mot subligaculum ne correspond pas à cette espèce de chaussare ou de caleçons, Le subligaculum ne convrait pas les jambes; c'était un vêtement plus bant qu'une ceinture , dont se servaient aussi les Grecs, qui l'appelaient περιζομα. Les chaussures que nous observons naus cette figure, étaient, hors du théltre même, une partie d'habillement tout à fait propre anx Barbares, que les Grecs n'adoptèrent jamais, et qu'on appelait quileas, avatvoidec et quράβαρα.

(1) Paintures d'Herculanum, tom. IV, aux planches citées.

<sup>(</sup>a) Thalir, la muse de la comédie que l'on trouve dans les peintures d'Herculaum, tom. II, pl. III, est précisément vêtue d'un petit mauteau garni d'une françe. Pollux compte parmi les habits comiques, un autre apponurrig, « garni de françes. » ( Onomart. IV, 130).

este jolie statue, lorsque dats un bas-relief publié par Ficoroni, qui offic évidemment une seène comique, nous voyons une figure vêtue d'un habit pareil, et à-preu-près dans une attitude semblable à celle de notre statue (1). Comme celle-ci avait sur le visage un masque de vieillard avec une harbe, on a copié le même masque dans la tête moderne, qu'on a placés sur notre statue.

Un sinulacre absolument pareil fut découvert dans un endroit de la Tiburtine, appelé Pantanello, compris autrefois dans la ville Adrienne (2); il fut transporté en Angleterre: la tête manquait comme dans le nôtre.

Nous lisons dans Pine (3) que le sculpteur Chalcoutheus s'était distingué, par différens portraits de comédiens, en hevanz; et que le peintre Cesterus avait peint des sujets semblables, dans un édifice public, à Athènes. La schee consique exprimée dans le bas-relief, dont nous avons parlé, et dont le présents figure faisait partie, ne serait-elle point une copie de celles qui se voysient dans les tableaux de celles qui se voysient dans les tableaux de celles qui se voysient dans les tableaux de

<sup>(1)</sup> Ficoroni, Maschere sceniche, pl. II. C'est la figure d'un vienz muitre en colète, qui veul bailtre son esclave. Ce bas-relle faita lors dans la collection Famesienne. (x) Il appartint à M. Gavino Hamilton, gentilhomme écosais célèbre, dont nous avons parlé déjà trèsnonvent.

<sup>(5)</sup> L. XXXIV, § XIX, 27, e1 l. XXXV, § XL, 53.
Musée Pie-Clém. Vol. III. 10

Craterus? Il n'est pas impossible que la petite statue de l'histrion assis sur un autel, que nous avons représentée dans la planche précédente, ne soit aussi une copie de quelque original en bronze, du sculpteur Chalcosthènes (1).

#### Addition de l'auteur.

On voit aussi, à la villa Albani, une autre statue d'histrion, semblable à la nôtre, mais dont la tête ne lui appartient pas. Elle est notée dans le Catalogue des antiquités, sous le n. 214.

<sup>(</sup>t) Quand je suppose que quelque monument peut être une copia de ceux dont a parlé Pline et d'autres écrivains, et dont l'attitude et le dessin ne sont pas extremement particularisés, je ma fonde sur ec principe, que les mouumens originaux dont nons trouvons des copies antiques multiplices, ont du être des plus famens, et indiqués comme tels par Pline ou tout autre, qui n'ont eu l'intention de parler que des ouvrages qui jouissaient de la plus grande célébrité. C'est sur ce fondement qu'est établie tonte la probabilité de semblables conjectures. lorsqu'on ne l'a pas trouvé, ee fondement, appuyé sur des motifs plus partienliers et plus surs, on daus les auteurs même, ou dans les médailles, ou dans d'autres eas, ou dans des mémoires. Tels sont, par exemple, les raisons qui ont fait reconnaître le Laocoon pour un ouvrage de trois seulpteurs de Rhodes, les copies de la Vénus de Guide et du Sauroctone de Praxitéle, celles du Diadumène de Policiète, du Discolole de Myron, etc.

## PLANCHE XXX.

### DANSEUSE \*.

La statue charmante et bien conservée que représente notre gravure, avait mérité l'admiration de Winekelmann, long-temps avant qu'elle eût été transportée dans eette capitale des beaux-arts (1). Il avait eru qu'elle offrait une image de quelque danseuse, qui s'était rendue digne des honneurs de la sculpture, comme nous apprenons, par des épigrammes grecques, qu'ils furent accordés à quelques-unes de ces femmes. Il me semble que ce savant s'est appuyé en cela sur une vérité, mais qu'il s'en éloigna, lorsqu'il voulut en conclure que toutes les figures de femmes, qui sont représentées sans ceinture sur les reins, et avee une tunique de lin transparente, et soulevant par derrière leur manteau sur l'épaule, devaient être des portraits de ees danseuses, ou des Déesses que l'on avait eoutume de représenter dansant.

<sup>\*</sup> Haut. sept palmes, deux tiers. Elle est en marbre penthélique. On la vit jadis dans le palais des Caroffes, dues de Colubrano. On l'achieta en 1789 par les ordres de 21 sainteté.

<sup>(1)</sup> Winckeimann, Hist. de Part, l. V., ch. III., § 5: Celle qui est placée sous le porsique du palai Curuffe Colubrano à Naples, est couronnée de fleurs; elle est d'une becuté sublime. Cette couronne n'est pas formée par des fleurs, mais par des fleuilles de lierre.

Nous qui avons ailleurs établi une opinion bien différente, que nous avons appuyée de l'autorité des monumens, en eroyant voir dans de semblables statues autant d'images de Véous (1), nous derrous en en moment apporter toutes les raisons qui nous ont déterminés à donner le nom de danseuse à la figure que nous examitons.

Nous avons eu deux raisons principales : la première c'est la couronne de litere qui ome sa tête, avec la bandeltez qui lui ceint le secturi l'usage des Becchantes: la seconde c'est qu'on reconnitura dans le sivage, dans les proportions, et dans toutes les formes mêmes de la figure, un certain caracter gracieux et atianble, mais bien éloigné de celui 'qui nous rappelle le sublime de la beuté fairle, et qui parsit interreplute les aprimens d'une femme charrauste, mais qui n'ast-tégnateux pas ha perfeccion.

Les rapports qui existent entre Vénus et Baeehus, pourraient fournir à un mythologue des motifs assez probables pour décrire la chevelure de Cypris ornée avec le lierre (2): mais cela n'empêche pas que l'on ne regarde cette couronne comme convenant mieux, on plus

<sup>(1)</sup> V. ci-dessus planche VIII.

<sup>(2)</sup> On pourrait en tirer encore d'autres motifs des observations que fait Pascalins, De coronir, liv. I, ch. XVIII.

ordinairement employée pour ceindre la tête des Bacchantes, et des personnes qui paraissaient sur les théâtres, que l'on appelait aussi Dionysiacos artifices (1), et auxquelles on donnait en effet pour prix des couronnes de lierre (2). Car si le seulpteur avait voulu seulement faire le portrait de quelque belle femme, sous la forme de Vénus, il aurait évité de lui donner un ornement qui ponvait rendre douteuse et équivoque l'allusion qu'il avait l'intention de lui appliquer. Au contraire, il est plus raisonnable, et très-probable même, que l'on ait vonlu représenter, sous ce costume, une danseuse de quelque grand orchestre, parce que la couronne de lierre lui convenait, et peutêtre même pouvait être un signe de sa victoire dans un combat théatral. Cette couronne, et l'habillement transparent sans être ceint, lui donnant une ressemblance avec Vénus, la repprésentaient dans le moment où elle figurait dens une de ces danses voluptueuses et légères

Οἱ περὶ Διόσεων τεχείται ου τεχείται Διονουιαποὶ, Gellius, Noct. Au., liv. XX, ch. III. Aristote, probl. 10, sect. XXX.

<sup>(</sup>a) Cest de-là qu'Illorace dit unices hadenae, liv. I, Ep. III, v. 53. En effet c'est par cette raison que l'in a placé les couronnes de lierre que nous voyons sur la tête des chanteuses on des journess de lyte sur la scéne, des actrices et des danseuses; triles sont les printues d'Hercolasum, pl. XXI, tom. I, et pl. XXXIV et XXXV, nom. IV.

150

du théâtre païen auxquelles on donnait le nom de Vénus, parce qu'elles représentaient en effet cette Décase (t): et en outre les habits légers et diaphanes étaient aussi en usage pour les ballets (2).

Cette figure, ann offiri dans ses formes la grace et la noblesse que l'oc remarque dans d'autres sculptures plus sublimes, peut être regardée comme un chef-d'euvre, par la vi-rité, le gracieux et la morhideuse avec les quies on a fait le portrait d'une belle fennne, qui evait, pout-fure, haitité les défieses de la Campania, où elle sour a cechante li multitude, campania, pout-fure, haitité les défieses de la Campania, où elle sour a cechante li multitude, un companie de la companie, con la companie de la companie, où elle sour a cechante lui chies pour jouir de la heauté du ciel, ainsi que des avus agrétables, qu'ou salmirait dans les vielles precupes qui ornaites la Campanie.

<sup>(1)</sup> Arunbe , liv. IV; Meursins, Orchestra, v. 'Appo-

derg.

(2) Qualques una de ces vétemens s'appelaient Tapastribla, Tarantinidae; et Pollex en les décrivant les indique comme servant aux danseurs, Onomast., liv. IV, §. 116.

### PLANCHE XXXL

### COCHER DES CIRQUES \*.

Le simulace que cette gravure reporéssus est mique, e qui hid donne un très-granda prix; quoique le temps l'ait tellement endomagé, que tout, hors le torse et une petite partie des enisses, est une restauration. La singularité qu'il offre, provient de son habillement étrange, qui consiste en une tunique, converte, sur la partie du horar, partie du horar, partie habades de quantité de cordes ou de courroise qui le crignent, le tout formait l'appenere d'une cuirause aux yeux de qui l'observera avec peu d'attention (1).

Plusieurs antiquaires ont déjà remarqué que eette tunique était particulière aux Agitateurs ou coehers du eirque, et que par cette rason on l'appelle aurigatoria, yrror juvoguée, et l'habit quadrigarius (2) Un bas-relief qui a été

(2) Fabretti, De columna Traiona, pag. 259; Winckelmann, Monom. inédit, n. 203.

<sup>\*</sup> Haut. huit palmes, quatre onces et demie. Cette figure est de marbre de Luni; elle était judis dans la sille Montalto, et fut restaurée pour représenter un ha-

bitant de la campagne.

(1) Dans les Notitée d'antichità de Gustiani, décenbra 1783, on a donné pour nu cocher un soldat revêtu d'une cuiraise. Dans le même ouvrage on a publié toute la partie de notre satue qui est antighe.

publié pour la première fois par Fabretti, et easuite par Winckelmann, le démontrait assez (t); et en outre de quelque autre monument antique, on en voyait la confirmation dans le petit Agitateur de bronze publié autrefois par Fieoroni (2).

Anem des auteurs classiques ne nous avait donné la descripcion de cet habillement; et saus les mosumens de l'art, nous s'entendricon primis sette expression qu'on trover dans une loi de Théodose, oi l'on dit que les inages es cochers da cirque es reconsissaient à leurs tuniques router platéet, ragosit sinétus (5). Nous apprenous par les monumens, que ses sortes de plus étaient formés par les handlest est de la contre de la contre

L'espèce de serpe que l'on voit passée sous les bandes, du côté gauehe, sur sa poitrine, n'est pas, comme Winekelmann l'a eru, un poignard dont le eocher était armé, mais c'est un instrument, absolument nécessaire pour lui,

<sup>(1)</sup> LL. cc.

<sup>(2)</sup> Ficoroni, Roma, liv. I, ch. XXIV, pag. 163.

<sup>(3)</sup> Loi IV, liv. XI, Code, tit. XI, De spectaculis, elle est la l. XII, Code Theod., liv. XV, tit. VII, De Scaenicis. Godefroy dans le Commentaire donne une misérable explication de ces paroles.

et qu'il employsit pour se dégager des réace dans lesquelles il constit les risques de se trouver extrelogié, dans le cas où il sersit reverse et toubei, sociémet que nous out point, dans plusieurs circonstances (c), les tragjauer grees, accident qui deresain inéritatiques grees, accident qui deresain inéritalhé dans les combats du cirque, parce que c'étair l'usage que les cochers dans cess jeux stuchassent les réues à leurs corps. Les anciens auteurs et les érudits, paréet de cet usage; et on pent ajouter à ce qu'ils en ont dit, un autre passage, qui via pas été cité encores, et qu'on trouve dans les ouvrages attribués à Auclépias (s).

La tête de notre agisteur est antique; elle viest pas celle qui lui a apparteun primitrement; aussi l'on n'y voit ni le casque ni la couronne, et la tête avait probablement ces ornemens. Dans les mains, qui sont modernes, on a place la palme dans la droite, tandis que la gauche soutient les rénes. Tont ceci est conforme à ce qui se pratiquais, et à ce que sous voyons ner plusieur médailles, frappées

<sup>(1)</sup> Euripide, Hippolyte, v. 1256; Sophocle, Electra,

<sup>(3)</sup> Asclepius, Opos, liv. I, décrit le Soleil, qui xadante rinogo, ayado, vo voo xoons apaa appaa. Asoanseo, xai asodoons, et setrores e Comme un bon conducteur, il affermit le char du monde, et se l'an-

s tache sutour du corps. s Musée Pie-Clém. Vol. III. 20

pour les jeux du ciepne (1). On pouruit auxai rebeision placer, dans la main du cocher, un trebeision placer, dans la main du cocher, un fonce. Il faut remarquer cette loqure singuiliter, pareille à celle du thorax, et qui est autour des cuisses dans notre satune. Ces paries, dans ce qui reste d'autique, parsissent unes. Les pieds, qui sont modernes, portent des autour de la company de la co

On s'ignore pas qu'on scordait les homesurd'une satues aux vaiqueurs dans les courses du cirque; et on peut conclure d'après la loi qui fut rendue pour nettre des hornes aux abus que l'on faisait de cet usage (5), que et homesur se datribuait asses facilement aux cochers, probablement par leurs factions reperviers. Dans cette loi l'est question d'images perviers. Dans cette loi l'est question d'images coup d'autres de conducteurs de chars, dont il est parlé dans les écrits des accient (1).

<sup>(1)</sup> On les appelle ordinairement Médailles contorniates et Coroni.

<sup>(2)</sup> Cenx du petit cocher cité par Ficoroui ne sunt

<sup>(5)</sup> La loi du code que mms avons cité ci-dessus, permettait que l'un plaçat de semblables statues seulement dans les théâtres, dans les cirques, ou dans les lieux qui leur appartenaieut.

<sup>(4)</sup> On en trouve une preuve très-évidente dans les

L'élégante facilité qui regne dans le travail de cette statue, pourrait convenir à cet âge dans lequel s'était rendu fameux le conducteur Scorpus, que Martial vanta dans ses épigrammes (t.).

## Addition de l'auteur.

Il n'a para vraisemblable, malgré l'opision contraire de lisaconi, que les codern de Girque avaient das chaussures aux pieds, lorqueils d'exisient vêus pour conduire les chaurs, et l'es ai donné la preuve, par une petité figure de brouse, que l'écononi aveit publiée. Je pois la présent le démontre par un beau has-rélief des jeux du cirque, qui se trouve dans le collection Justiniumi, n. 9,4 On vois l'habillement du conducteur de char, bien mieux expriné dans en comments, que dans tout surre, excepté soure sature. Li ex en cont pas sechement les pieds des cocher qui sont chaussée, mais l'eurs jumbes aussi sont environnées d'une handée, p-pen-prèse semblable à

épigrammes, qui sont dans le V livre de l'Anthologie grecque, et qui ont été faitas en l'homeur des conducteurs Porphyrius, Constantin et Calliopas. Nous avens aussi d'autres documens sur cet utage, dans les Commentaires de Godéfroi sur la loi du code de Théodose que nous avona citée.

<sup>(1)</sup> Liv. X, ep. Lill; il serait possible que le travail de cette atatue appartist aux temps des Antouins, et il paraît que c'est l'opinion de Winckelmann, Hist. de Part, liv. XII, cb. 11, § 9.

celles qui ceignent le thorax. Ils ont encore au milieu du dos une espèce de boucle, ou de fermail, tel qu'on la voit à notre cocher; et il est à présumer qu'elle servait à y assujettir les rênes, qui étaient, comme on l'a dit, passées autour du corps.

On doit aussi doserver qu'une partie du trone qui souites notre figure, et auville ret reident que c'est celui d'un palmier. Il est bon de se rappeler ce qui a dic-cleasus, a la planche III, p. 51, n. (c), de la préference que les acieni statuaires out connec à cet artee, zes rout sutres, pour servir de support à leurs attues. Le mosif qui a détérminer à l'emplorer dans la figure de ce cocher, est probablement le même qui a engagé le restaureur à lui sjoure me branche de pelmier, pour faire allusion aux fréquentes récisires qu'un remporter les montes qu'une respect de le production de la contraction de la contraction

## PLANCHE XXXII.

# Реснеин ..

Cette belle statue, autant remarquable par le snjet, rare, et jusqu'à présent mal connu,

<sup>\*</sup> Hant. sept palmes, deux onces et demie; il est de marbre grec. Jadis il fal dans la wille Panfili, dite de Belrespiro, d'où il passa dans notre Musée, ayant été donné a S. S. Clément XIV par le prince Dorla Fanfili-

que par l'excellence du travall, et par une ministration ingénisses et vrais de la naures, u'à ministration ingénisses et vrais de la naures, u'à pu échapper à l'admiration des éradius. Son unideptiré parfaite, dois faire concluve naurel-lement, que la statue de marbre gris, semblas-ment, que la statue de marbre gris, semblas-de, de la ville Ropchbe (1), qui a cét prise pour Schepue, et que l'on a restaurée en con-équence, u'à jumais représenté ce stoicien romain. WincLelanano sherre a usai un panier romain. WincLelanano sherre a usai un panier que se petites figures de la ville Albani, l'une desquellas ayant à ses pieda un maque comi-que, pouvait faire présumer qu'elle représentait des sessieres de comdés (c').

La notife absolue da vicillord, dans sotre statue et dans celle de la viille Borghbee, no paraissit pas suffinement justifice par la conjecture dont on vient de parler, parce que Thabit comique des gens en servitude paraissit bieu different. Un examen trè-exact que fai fait du marbre original, n'a suggéré depuis une idée hencoup plus probable sur le sujet qu'il représente. En observant la partie supérieure de ce pasier, que la statue tient dans la main ganche, on y appreçoit des poissons

<sup>(1)</sup> Sandrart, n. XXVI, l'a douné pour Sénèque. On le voit servir de frontispice à diverses éditions des œuvres de Sénèque, et encore ailleurs.

<sup>(2)</sup> Monum. inéd., num. 193. Hist. de l'are, liv. XI, ch. III, § 6; et liv. II, ch. IV, § 20, note (1)-

que le seulpteur a exprimés comme si tont le panier en était rempli. Il est done assez vraisemblable que nous voyons dans eette figure un vieux pêcheur, lequel peut par conséquent être nu. Le panier qu'elle porte, donne de la valent à cette opinion; car c'est de cette sorte qu'on les voit à des simulacres qui incontestablement représentent des pécheurs. Un de ces simulaeres est dans notre Musée; on le tronvera dessiné dans la planche snivante. On voit aussi des pécheurs représentés dans des petits marbres de la ville Albani, dont Winekelmann a parlé; et cela est démontré par l'habillement dont nons parlerons dans peu (1), et en outre par un dauphin, qui au lieu d'un masque, est placé au-bas de l'une de ces figures.

Si l'artiste a eu le dessein de nous représenter quelque pécheur célèbre dans la mybologie, ou dans l'histoire, il est plus difficile de fixer son idée à cet égard. Il me semble que le défaut de noblesse dans les traits, et cette caricature de la physionomie, qui d'aillems est très-expressive et parlante, éloignent tout soupcon que ces oit Glaueus Antenodius, vieux

<sup>(1)</sup> A la table mivante. Les deux patites statues da la ville Albani, dont il est quastion, sont décrites dans 1º Indicacione antiquaria da cette ville nu. 185 et 186; on appelle la premièra nu pêchuur; la bonrse qui est dans la main de la seconda aat una rettanration modaroa.

pêcheur de la Béotie, lequel ayant mangé d'une herbe, que lui montra par hazard un poisson, devint immortel, et fut regardé comme un Dieu marin (1).

J'éprouve quelque satisfaction en eroyant, je dirai même que je snis presque persuadé de ne pas me tromper, en eroyant découvrir dans notre figure ce vieux pécheur Γίρος 'Αλιιέ. de la comédie de Ménandre, laquelle a précisement pour titre les Pécheurs (2). Je sais que le Gripus, vieux pêcheur du Rudens de Plaute, dans laquelle comédie on a cherché à imiter le sujet qu'avait pris le comique athénien, ne peut être le personnage de la statue. Car le pêcheur de Plaute n'a pu réussir dans sa pêche (5); tandis que le nôtre a son panier plein de poisson. Le premier était en cela bien différent de son original, lequel, dans la pièce de Ménandre, vendait au contraire tout ce qu'il avait de poisson dans ee panier de pêcheur qui est appelé Dipnor, Phernium, dénomination (4) qui Ini était propre. Ce vieux pêcheur était Cyre-

<sup>(1)</sup> Céteit le sujet d'un poème de Cicéron ( Plutarque. Vie de Cicéron). Pensenies parle, Bocotica, c. XXII, de Glaucus Antedonius, et enssi le scotiante d'Appollauins, Argon, [ly. I, v. 1510.

<sup>(2)</sup> Il y en e des fregmens parmi ceux de Ménandre, n. XIV.

 <sup>(3)</sup> Rudens, act. IV, sc. II, v. 8.
 (4) Menendre, 'Αλιεις, fragm. XIV:

Γέρον 'Αλιεύς παρ' οῦ το φέρτιος Τρίτης ταύτης Επριάμεδ' επέσας.

160

néen, et dans le caractére du visage, tant de celui de notre statute que de celle Borghèse, ou aperçoit une physiconomie non-vealment habrare, mais shoolment africaire, bien différente de celles qu'ou avait coutame d'exprimer dans la culpture greque (D. Le marbre gris de la statue parelle è celle-ci, dont il a cel fait mention, parelt avers assui quelque patie etatue d'une autre figure de pécheur; dum la ville Allani, démontre que les pécheurs qu'on introduitsi dans la comédie, out fourai qu'on juncquelagesticsi des miges à la scalputa-

Ce qui est remarquable dans notre statue, c'est cette étoffe quarrée qui lui ceint le ven-

D'autre aut écrit à tort géppion, Cen, peu-tère, à terbeille pour pêcher dont priel Paiut dans la Trimmmer, act. II, sc. 1, v. 13; Héitéinius, v. dépione, l'expendigages au vasca à mattre de spisseurs » mais il les confeod ennaits avec les priestes priestes de l'acceptant de

(c) En effet celui qui a sjonté des notes à l'ourrage de Winckelmann, l'a peis pour un Moure je assunt le cropait un serviteur des hoins, Hut. de farq, jix. XI, b. III, 5 6, nucle (b). Dans le nombe paragraphe l'auter fait neuellon d'une unitre petite statte semblable, mais aans tête, connerée dans la ville Altierl. On voir présentement deux faciller de M. Camille Pacetti celpier.

tre, san en couvrir alsolument la nudist, puisque la projecte la bord qui masque les paries, a été ajout en tue dans des temps modernes; les decu settémids attiquen de este despreis pendient senlement de chaque séed, laissant le public entirement découver (1) Ce n'est done pas le subligaciulum ou Campetire, mais pro-prement le Fertantis, Kudisheyen (2), espèce de ceissure dont on se serrait, anciencement, le le lombe (5) et le veure, et dans laquelle on plaçait ordinairement la bourse qui renfermait Fargent (4). Ce qui porvait être un moiti

Musée Pie-Clém. Vol. 111.

<sup>(1)</sup> On voit aiusi la ceinture d'alhâtre, qui est autour du copa d'une figura semblable, de la collection Borghèse. Cette ceinture est presque ensirément une restauration moderne, mais on a suivi l'indication qu'offraient les traces de l'antique.

<sup>(</sup>a) Gene ceinture, appelée par les Grees, pares qu'elle se seraits une l'events, sozialonderpe, cet aussi indiquée par Pollux, qui la disingue abedennent de ces drappries qui cevarrient le publi (liv. ny, 6 53). Il la déciri ainsi rés strajeng soziale diagna. Pline Piepelle Persante (liv. vun, 5 53). Els déciri ainsi rés strajeng soziale diagna. Pline Piepelle Persante (liv. vun, 5 53). Els contra de la companie de companie de companie de son sen certain passit que les Grees con employé en es sen sansi l'autre not le companie de la companie de la companie de la companie de la companie de companie

<sup>(3)</sup> De-là le mot appisona est traduit dans la versiou grecque de Jérémie par le mot lumbare.

(4) C'est ce que dit expressément Ulpien; et mal à

<sup>(4)</sup> Cest ee que dit expressément Ulpien; et mal à propos Forcellini a changé ca mot en celui de Callistratus, l. 6, dig. De bonis damnatorum.

assez raisonnable pour ue pas quitter cette ceinture, même en entrant dans l'eau, comme dans le cas où se trouvait notre pêcheur, et cet inconnu, dont il est parlé dans un fragment de Lucilius (1).

Les vestiges qui se trouvent sur la cuisse droite, appartiennent, peut-être, à un support qui soutenait la ligne garnie du hameçou, que le pêcheur avait dans la main droite.

L'extrémité des jambes a été restaurée par Algardi, de même que les pieds et les mains. Cette restauration a été faite avec beaucoup de talent, et elle diffère même très-peu de l'antique par sa vérité, sou élégance et sa simplicité.

Observations de l'auteur, publiées dans le t. VII de l'édition de Rome.

Le Rudens de Plaute n's pas été emprunté de Ménandre, mais de Diphile: ce que dit Plaute lui-même dans le prologue, v. 53. De-lì les différences que j'ai remarquées entre le Pecheur de Ménandre et le Rudens de Plaute Cétait d'ailleurs l'usage des comiques latins de composer leurs drames sur différens originaux grecs, pourva que les sujets se ressemblassen.

<sup>(1)</sup> Lucilii fragmenta sat., liv. v1, n. 1.

Cess une chose fort remarquable que lorque la figure est placés sur un pridental, on ne peut voir les poissons qui sont dans le paissons qui sont dans le paissons avaient-lis donc l'auge d'employer pour leurs statues des piédestaux très-bai? Gest ce que je crois; expendant on peut ensore expliquer la singulairié dont il et qu'en, en apposant que extre figure a ét placée une, en apposant que extre figure a ét placée vient qu'en pouvait la voir de quédque galerie, on de stratasse l'aut diréée.

### PLANCHE XXXIII.

#### ENFANT PÉCHEUR \*.

Ce petit groupe, qui est intest dans tonnes es parties, et chemans; il noue représente un enfont pérheur, codorni, ayant as tête appyrés sur son geono, comme ai le sommeil est la hasitude l'emesent abhatin, lors unfon qu'il o'eccupit de son fatignant exercice. Il porte à son bras gauche le petit panier qui continue qu'il a pris; et sur ses reins est suspendu un petit sec, ois il met tout equi hi ein deseaule pour levrail et equi hi ein deseaule pour pour tevrail et equi hi ein deseaule pour pour tevrail et equi hi ein deseaule pour pour tevrail et

<sup>\*</sup> Haut. trois palmes et demie; il est de marbre de Luni. On l'acheta de M. Thomas Jenkins par ordre de S. S.

pour sa nourriture (t). Sa tête est couverte d'une caussia, bonnet particulier aux pêcheurs (2); son épaule et son bras droit sont hors de sa courte tunique qui est sans ceinture, costume propre aussi aux gens de mer.

L'ingénieuse idée de l'artiste a pln beaucoup à ce qu'il semble; car on l'a repetée souvent,

(i) L'escleve Dinacius est aiusi décrit par Plaute dans son Sichur, act. u, sc. 1, v. 17: . Harundisem fert, SPORTVLAMQUE, et hemulus posserium; et en v. 45: lum tu piccotor factus: d'où il paraît que

et en v. 45: Iom su piccosor factors: d'où il paralt que le panier faisit partie de l'attrità de picheurs, comme nous l'avons deji observé à propos de la plesuhe précdente. Deus sotre statue il un peut y avoir d'équiréque sur le panier, puisqu'ou voit qu'il a cédé à la pression, ce qua ne pourait faire un seau. (2) Isi démontré daus le IV volume de cet ouvrage à la table xary, que la causié stait un bonnet, on un

chapean particulier aux marins et suz pécheurs. Le piccheur quis evoit un les nononits de Carteja et couvert d'un honnet tout-à fait semblable à celui que nous observans. L'épelni et le bras d'onit, zeronom, hors de la tunique, sont indiquée pur Pinter dans un mariner et en la comparation de la comparation de la comparation de verse et en la comparation de la comparation de la comparation de est try, see, vy. 4(4). Les petities figures de la viel et de la comparation de l

qu'il introduit caprimement expositions brocko (Mitter, set try, see vy. (4). Les petities Sigures de la ville Albeat), dont il n'été question dans l'article précédent, sont aumi dans plobeurs, puisque nouve du petit panier porcil à celui de une dans figures, et du damphin ecaphé dans celle qui viet su passible, elles ex veyent avec le hira devit un, expansition. Un unite pétente avec en la marchine de la comme de la comme de la comme en obter, et voi il green de un machine piere du l'univerle Piercuita, qui a été pablice dans le tonne us des Gommes, pl. 1.112, n. 1 et il sous en reste encore des copies autiques (· La candeur qui brille dance enfant ques (· La candeur qui brille dance en enfant en documi, est si expressive, qu'elle fait naître une idée instructure de la simple, et de ces comoditions que la nature partie de la viex condament une si grande levoins de la vie condament une si grande partie des hommes à être capparité des partie des hommes à être capparité en contra et de partie de la viex de la viex de la viex de la viex de partie de la viex de la viex de la viex de la viex de partie de la viex de la viex de la viex de la viex de partie de la viex de la viex de la viex de partie de la viex de la vie

## Addition de l'auteur.

On trouve dans la collection de Cavalleris (part. II, pl. 59), et aussi dans Montfaucon (A. E., tom. III, pl. 185), une petite stame d'un enfant pêcheur, dont l'attitude est différente de la nôtre, mais qui est dans le même costume.

<sup>(1)</sup> Il en existe une petite copie dans la ville Albaui, ridicazione aniquario della ville Albaui, n. 673 et on l'appelle un berger. Je trouve asset vraisembible que l'on croie que de tels simulacres de pécheurs furent placés dans les anciennes villes romaines, sur le bord en viteire ou des pécheries, dont ces dominaturs de monde detient devenus si foliment anomenen ar la foi monde detient devenus si foliment anomenen ar le foi monde detient devenus si foliment anomenen ar le foi monde devient devenus si foliment anomenen ar le foi monde devient devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este devenus si foliment anomenen ar le foi monde de l'este de

<sup>(2)</sup> Metastase, Asilo d' Amore.

## PLANCHE XXXIV.

### BERGER ".

Il n'appartient pas à la poésis seule de charmer nore inagination par la prieture des occupations simples, et des mœurs innocentes de la vie rustique. Les beaux-rats nons préparent auxi des plaisirs, en initiant de partiti sujets, et en les composant de telle manière, que leur représentation, s'offrant à nor regarda, puise non inspirer ce donze sentimens, qu'il n'est pau possible aux arus moets d'exprimer autrement.

Le joli morceau que nous avous sous les yeux, a, pout-fire, été acénte avec l'interaction de faire nature en nous des idées paisibles, par l'image des travaux innocess de la vie pastorale. Quoique le travail nes est pasperle, os remarque cependant une certaine attention exprimée dans la physionomie rusi-que de ce vieillard, dost on a déterminé le sujet, en imaginant fort-berpopo, de placer un potit apneus sous le bars gauches, qui manquait aus simulacre, comme si le hon pastern évitant sperçu que le petit niamia d'aint trop faible pour sontenir la friègue du chemin, l'avuit éleré sur seu lera.

<sup>\*</sup> Haut. trois palmes et deux onces; cette figure est sculpté en marbre de Luni. Elle etsit ches l'habile sculpteur Vincent Pacetti; à qui elle fut achetée par ordre du souver als pontife réguent.

On voit que la peau qui le couvre est celle d'une brebis, et non pas d'inne chèvre, parce que le poil est court et frisé. Il a été travaillé au trépan, d'une manière un peu recherchée, mais cependant asses bien, pour donner nne idée de la vérité.

Il d'est pas nécessaire de rechercher un snigentification principales de mistorique, pour expliquer cette atstite. On voit naturellement que l'amiente été de l'arriste été de sous représente un herger; et en outre de cela, il existe beaccop d'exemple de semblaides représentations du même sujet (f). On pent penner auxiliaries de mistoriaries de mist

<sup>(1)</sup> Tel est le payan représené sur un auest bean bavenilet qui cital actrelois à le sullé Médicia, qua l'on roit, à présent dans la galérie de Florance, et qui a une beance ( π/μαπ ) suspendou sur son corps, attiruil et dialaste des payans, et décit par Riccerte dans la figure d'un payan qui est ca bas-reitel spr non comps (Aght, 1, v., 6); et et aussi la baute d'un visillari de la campagne, que l'on voit parmi ceux de la galérie Giustiniai (tom. II, tux. XLV).

 <sup>(</sup>a) Προβατεύς, le Pasteur, comédie d'Autiphanes, citée par Athénée, liv. VII, ch. XII.

<sup>(3)</sup> Fabricius, Biblioth. Gr., liv. II, ch. XXII, tom. I, pag. 779-

serait euvsin qu'on ferait des recherches, à présent que ces drames. n'existent plus, et que la statue elle-même, privée de ses bras et de ses jambes, a perdin tous les attributs qui pouvaient servir plus précisément à en determiner l'objet.

#### PLANCHE XXXV.

#### ESCLAVE ETHIOPIEN \*.

La statue que présente eette gravure, est vraiment curieuse et rare. Cest l'image d'un jeune maure, à-peu-près de grandeur naturelle, qui tient dans sa main gauehe un vase et une étrille, tout prêt à servir son maître dans le

Rise s'est plus renarquable que la manifez, on plutda torid veze hapullo no a insirt toutea les particularités naturelles de sette espèse d'hommes, nossealment les plus ordinaires, eslles qui ont le plus de suzarites, comme les cheveza linicare a crépus, le triage Gerad, les lèvres grosses, nais même la forme de l'estonne et celle du veuer redevé outre mesure et large, les genoux am formés, les jambes arquées, toutre choses distinctives, que l'observatur retouve

Haut, quaire palmes, sept ouces; en marbre penthélique appelé ordioairement cipolla. Il a été acheté par ordre de S. S.

dans la nature, et que les anciens naturalistes avaient déjà vues et indiqués (1).

Les esclaves éthiopiens étaient communs chez les Romains; et il paraît même qu'ils étaient estimés dans les marchés an plus vil prix (2). L'étrille et la cruche d'huile, étaient des objets si nécessaires pour les bains, dont les aneiens faisaient usage tous les jours, qu'on les voit employés par métonymie dans le discours, pour indiquer le soin qu'une personne prenait de son corps, et l'aisance dans Isquelle elle vivait (5). Comme e'était l'emploi des eselaves de porter dans les thermes de semblables instrumens, on leur donna les noms de Lecitofores ou de Stlengidolecites, e'est-à-dire, porte vase ou un composé des deux mots Étrille, vase; le second, quoique désapprouvé par les grammairiens comme une expression trop vulgaire, comme idiotisme, est eclui qui, plus que tout autre, confirme évidemment la coutume ancienne

<sup>(1)</sup> Aristote, Hist. animal., liv. V, ch. III.

<sup>(2)</sup> Javénal, sat. V, v. S., dit que si un pauvre était invité par une personne riche, on lui falsait verser à boire par un cellave africain, tandis que le maître était servi par un jeune garçon d'une rare beauté, achété fort cher. V. aussi la sat. VI, v. 600.

<sup>(3)</sup> Cicéron , De Flaibus , liv. 1V, § 121 Si ad illam vitam quae cum virtute degatur ampulla, aus strigilis accesserit. La figure du vase, qui a été alterée dans la destin, se verra ici dans les planches de supplément à la fin de ce tome.

12

dont la présente statue nous offre l'image et un monument (1).

L'exéention dans ectte statue offre une grande morbidesse de travail, et une connaissance asses habile de l'anatomie. La main droite qui tient l'éponge est une restauration moderne.

### PLANCHE XXXVI.

#### JEUNE ENFANT \*.

La figure qui représente cet enfant est si agrésible, si vraie, d'un faire si modèlleux; son expression est si aimple, et en même-temps si pleine de vie, qu'on doit la regarder comme un modèle préseiux dans ce genre, et de besucoup supérieur à tous ceux que l'art moderne a produits, et qui ont de la efébrité. Én effet il ne le céde à neuen quant aux graces, à l'

<sup>(1)</sup> Pollux, Onomast., liv. III, § 154: Καὶ τὸν παίδιι ἰρεῖς Ληκυβοβόρον, πονηρόν γὰρ ὁ Στληγγιδολήκεβος, « on peut l'appeler l'exclave Lecitophore ( Porte vase ), mais il ne faut pas dire » Siteggidolecito. V. auni Applée, Florid., liv. II; Perse, sat. V, v. 126.

I pur es strighte Crispai ad balnea defer.

'Hant, deposi l'extrémic de la main ciavec, en y
comprenant la plitabe, trois palmes et un tiers ; il est
de marbre de Lami. On l'a trouvé avec un autre abalale, moins bien conservé, dans le territoire de Geutano, prés du la de Némi, dans une possenio de
MM. Jacobilli. Il a été acheté par ordre du poutife récanat.

la sonplesse de la chair; et même il les surpasse par la vérité, dans la beauté des formes, et par la perfection des contours. On ne peut douter que les auciena eux-mêmes, ne lui ayent attribué une grande valeur, puisque le temps nous en a conservé trois copies (1). Ce jeune enfant est assis à terre, paraissant chercher à se soulever, en caressant avec la main droite, il s'appuie de l'autre main sur le corps d'une oie renversée, avec cette inattention qui est le défaut particulier de cet âge-L'intention de l'artiste a été de représenter dans cette jolie figure, un mouvement de joie enfantine, et l'oie qu'il a sculptée près d'elle, était un de ces animaux doux, qui servaient alors de divertissement aux petits enfans, comme on l'a savamment découvert dans un passage de Plaute (2). C'est pour cela que l'on voyait anssi le même oiseau avec un enfant, dans le groupe célèbre modellé par l'orfevre Boëthus, dont parle Pline, au snjet duquel

<sup>(1)</sup> Ontre le copie dont il a été parlé, il en existe encore une autre également aniique, dans le palais Fernèse de Caprarola, près de la fontaine qui est dens la grande galérie.

<sup>(2)</sup> Plante, Captivi, act. V, sc. IV, v. 5: . . . . quasi patriciis pueris aut monedulae,

Aut ANATES, aut coturnices dantur quicum lusitent. Passage dejà observé par M. l'abbé Lanzi dans se Deseription de la Galerie de Florence, ch. XV.

nous aurons lien, dens un sutre endroit, de faire quelques observations (1).

On ne peut trop louer la justense qui regue dans l'inventior de cet enfant, que l'artini a dans l'inventior de cet enfant, que l'artini a dessiné dius une heureuse attinide, telle qu'ou la voit, et qui est, peut-dre, est qu'ell pou-vait mieux choisir comme convenable à est ge tendre, oi l'enfant est shadomé à ses propres forces, comme on le suppose dans cette state charmants. L'enfant de bronze qui a été trouvé près de Coracto, que l'on a placé dans les Musée du Vittenn, et qui offre un sulle toacsaique, avec une inscription en caractères (trausques (2), quoique tout-à-l'indifférent da nôtre dans son moortement, repose également eccependant sur la hanche ganche.

## PLANCHE XXXVII.

MINERVE \*.

C'est la chlamyde attachée sur l'épaule droite, qui frappe au premier coup-d'œil dans

<sup>(1)</sup> Liv. XXXIV, 5 XIX, 23.

<sup>(3)</sup> Elle a été expliquée par Passeri dans une dissertation particulière imprimée à Rome en 1771, et par M. l'abbé Lausi, Saggio sulla lingua etrusca, part. III, clusse III. n. XXXV.

<sup>\*</sup> Haut. neuf palmes et demie; elle eat de marbre grec un peu grishtre. On la voyait antrefois dans le jardin de l'intérieur du palais Ottoboni. Le souverain pontife en fit l'acquisition.

eette statue majestneuse, qui a donné lieu à en faire une Minerve, et à lui ajouter, en la restaurant, d'autres symboles convenables et partieuliers à cette Déesse de la valeur et des seienees. Nous apprenons cependant par les aneiens éerivains, que la chlamyde a été quelquesois employée comme vêtement par les femmes, et qu'elle fut même en usage pour les jeunes filles (1). Mais celle qui eouvre notre figure, outre qu'elle paraît plus ample et plus riehe que d'autres semblables, qu'on remarque sur quelques figures rares de femme (2), et qui paraît être du genre de celles qui s'appelaient paludamenta, à laquelle on distinguait les capitaines (5), nous voyons eneore qu'elle est double, telle que furent décrites par les poetes grecs, les ehlamydes qui servaient aux hommes, soit rois, soit seulement militaires (4); et telle enfin

<sup>(1)</sup> Verron, Fragm. de liber. educ.

<sup>(</sup>a) Telle est celle de la statne dont on e feit, en la restaurant, Hygie, qui est dans la ville Pinciena, sallon du Soleil.

<sup>(3)</sup> Cex qui oot écrit sur les habillemens des socieus, ont très-bien prouvé que le paladamentum était une chiamyde plus riche. V. le dictionaire de Pisicous à ces deux nous. Ce qui distinguait principalement le chiamyde des entre véternes, éstis qu'ou l'attachait sur l'épaule avec une egrafe. La laena on chianna, est preque synoniem de mot chiamyde.

<sup>(4)</sup> Homère, Odinea T, on liv. XIX, v. 225 et sniv. II. F, on liv. III, v. 126:

précisément celle dont Minerve roulut que s'orait Jason, lorsqu'elle l'accompagna doss la construction du navire d'Argos (1). En observant très-attentivement les plis de ce-noble vêtement, on les voit un pen interrompus vera la partie gauche de la poitrine, comme peut le faire nue écoffe qui s'appuye da cudroits sur une surface indegale qui est desadroits sur une surface indegale qui est des-

Η δι μίγαν ίστον ύφαινιν Δίπλακα, μαρμαρέην

Dans la note suivante nons parlons de le traduction de ce passage.

(i) Apollonius, Argonomiotos, 18v. I, v. 720 et 118vit. De passage d'Application, commune l'attent ceit de III livre de l'Italie, il cet évident que dirichal se paralle l'internation de la passage est hobsonomé faute, pare que les deux most hézhano papagater, depoison périodions se travaires de l'internation de l'internation

Ea vero magnam telam texebat Duplicem, splendidam, etc.

il fendra sobstituer celle-ci:

Ea vero magnam telam texebat,
(Chlamydem) duplicem splendidam, etc.

sons, es qui occusionne quelques modifications deute a batter que ferait sauxellement cette disporie pur on propre poids. Il semblé que par ces formes, qui es fuenza par ces formes, qui es fuenza par présentées au hazard, on ait voudu indiques l'égide, dont on suppose qu'est amé le sein de la Déense ; et que ce sont les serpeus garaissent son conver, qui par leur relief sontiennent ainsi la masse de ce vécement qui les courre. Je no pais trouver une cause plan saturellé à ces plas, qui peuvenc thre imités du vrai, mais plus treuteurs une devrous par servir de modification de la contraction de devrous par servir de modification de la contraction de devrous par servir de modification de la contraction de devrous par servir de modification de la contraction de devrous par servir de modification de la contraction de devrous par servir de modification de la contraction de devrous par servir de modification de la contraction de la contracti

Il y a das les naciess mounteres différentes inages de la Déses protective des Athènicas, qui sont couvertes du paludamentum, de la même maifer que nous la réprésente notre statue. Entre autres aigni vêtues, est se figures sur le vase d'argent de Zoppier, exprimant le jugement d'Orente, et celle du basriéfel pariel de palsis Giustiniasi, où Mineeve ajoute son vaus pour l'absolution d'Orente, dans l'urres ob sost recestills les suffrages, également divisés, les uns pour l'absondre, les autres pour de condumer (1). Mais comme dans de sem-

<sup>(1)</sup> Winckelmann, Monsen, inied., n. 151, Golferia Giustiniani, tom. II, pl. 152. Ici cependant elle a l'égide par dessus la chlamyde comme dans les deux statures de la ville Albasi (Winchelm, Hist. de l'arr, t. I, pl. XIII, de de Rome Ij la chlamyde nézemoins y pa-

blables mosumess oil f'ou voir Pallas orrée du paulatamentum, de l'est pa dans us attitude de guerrière, on n'a pas cut faire un coutre-ses en aigointet houre statue use tien au cutte que, qui n'est pas armée du carque qu'on bit voir ordinairement, et en le loi incettan au lieu de cala dans la mais droite (1), comme on le lui voir tetris rare le bas-refleé (1) au voir tetris rare l'est partie (2), et lu une demi-figure très unicurieux qui est dans la ville Ladovité (5). On a placé dans la ville Ladovité (5) on la ville (4) dans la ville Ladovité (5) on me contraine qu'est partie (4) dans la ville da la ciudelle la ciudelle (4) dans la ville de la ciudelle (4) au l'est partier (1), mierre quand del la titué de Pauférra (1), mierre quand del la titué de Pauférra (1), mierre quand del la titué de Pauférra (1),

rali dire dandia comme dans notre tatan. On pourrai de cette comparation former la maposition, que l'égide appliquée sur cette atana était en bronce. Mais comme je une al traveré annun vesige apparent, j'ài pediér la conjecture avancée dans le discourt. Pentière que la figure de fonun avez la chianyde, gravée parmi les atanes de la galerie Gistitinissi, tom. I, pl. 135, étais aneiennement yeu surre Palla.

(1) C'est un casque de bronse antique qu'on lui a adapté en la restaurant.

(a) Elle a été publiée aussi dans les Monum. inéd. de Winckelmann, n. 3; dans les bas-reliefa du Musée Capitolin, tom. IV, pl. XXII.

(3) Celle-ci est terminée en forme d'hermès, et on pourrait alors l'appeler un Hermatena, étant hien vraiment tel, cett deire, hermes à deax tière, l'une desquelles représente Mercnre, l'autre Minerve. On la conserve dans la salle des Mélanges du Musée Capitolin, et elle n'a pas été eneure publiée.

(4) Elle est représenté ainsi sur une grande médaille de Clodius Albinus, dans le Vaillant.

17.

et qu'on la considère comme la Déesse tutelaire de la sagesse et des sciences.

### Addition de l'auteur.

On ne devsit pas oublier, parmi les images de Minerve, couverte du paludamentum ou de la chlamyde militaire, la belle et grande figure qui la représente, en bas-relief, dans l'attique des superbes ruines du Forum Palladium, vulgsirement appelé les Colonnaccie.

Autre observation de l'auteur, publiée dans le tom. VII de l'édition de Rome.

On ne trouve plus anjourd'hni le casque antique qu'on svait placé dans des temps modernes, sur la main de cette statue. On a dit ensuite que l'hermatene à deux têtes n'avait pas été publiée : c'est une erreu. On voit ce monsment gravé dans le tom. I du Musée Capitolin de Bottari, la laga, fis, sur la pl. 11, pag. 1 des planches qui y ont été ajontées au milieu de Observations.

Musée Pie-Clém. Vol. III.

DIANE .

La statue de Diane, d'une proportion plus petite que nature, que nous représente cette gravure, joint à une très-grande conservation, a le mérite d'être, par la disposition de sa draperie, assex différente de beaucoup d'autres images de cette Déesse vêtue d'une courte tunique, comme celle-ci. Elle a un petit manteau noné, et qui entoure sa tunique, relevée audessus des genoux (1), de manière qu'il forme une espèce de ceinture, zona, et c'est le manteau dont les Déesses se eouvraient ordinairement, en le rejettant sur leurs épaules. L'artiste a eru convenable de ne pas le laisser librement flotter sur les épaules de la Déesse des forêts, parce que dans la rapidité de sa course, il ne pontrait rester à sa place, s'il n'y était pas assujetti et retenu de toute antre manière. Ce manteau resserré ainsi, quoique d'une autre facon, se voit aussi à une autre statue de Diane dans la collection Giustiniani (2), et sur un superbe buste de Sabine réprésenté sous la

<sup>\*</sup> Hauteur six palmes, deux onces; elle est en mar-

<sup>(1)</sup> Voyes Spanhemius sur Callimaque, Hymn. in Dia.

<sup>(</sup>a) Tom. I, pl. LXI et LXIII.

figure de la même Déesse; il se trouve à la ville Borghèse (1).

. Les statues de la sœur d'Apollon sont assurement celles de toutes les Déesses du paganisme dont nous possédions un plus grand nombre. Cela ne peut être étonnant, lorsque nous apprenons par Callimaque, combien la mythologie lui attribna de fonctions différentes, et dans quelle quantité de lieux ou de villes on la révérait comme la protectrice (2). Nous devons aussi nous rappeler, ce dont n'a rien dit le même Callimaque, qu'elle avait été la Déesse qui présidait à la palestre, aux eaux thermales et anx bains (5). C'est donc avec raison que les antiquaires attribuent à Diane toutes les statues vêtues ainsi de tuniques relevées, quoiqu'on représentât aussi les nymphes de sa suite habillées de même (4), et quoique encore les Amazones soient représentées avec des tuniques courtes, et même quelquefois les danseuses, particulièrement celles qui exécutaient les danses Cariatides, célébrés à Lacédemone en l'honneur de notre Déesse. Win-

<sup>(</sup>r) Dans la salle dite du Giadiateur.

<sup>(2)</sup> Urmu. In Dianam, v. 33 et suiv.

<sup>(3)</sup> Pausonias, Corinth., ou liv. II, ch. X; Octave Falconieri, Dissertatio ad Inscript. Athleticas, dans le Trésor de Gronovius, tom. VIII, pag. 2505.

<sup>(4)</sup> Spanhemius dans Callimsque, Hymn. in Dianam, v. 11.

(1) Monum. ined., num. 47, 48 et 49. C'est sans encan fondement que l'on y donna le nom d'Heures à ces dausenses. Les fruits que l'on voit dans les meins de l'une d'elles, sont, peut-être, des prémices qu'elles vont offrir : la prétendue fleur me semble plutôt que brancha de pelmier: l'eutel evec une flemme désigne plus un sacrifice, qu'il ne peut être le symbole de l'hiver: et la medaille d'Apollonia, avec les trois femmes, l'une desquelles était, selon Winckelmenn, près du foyer, et d'où il voulait tirer une prenve en faveur de son opinion, a été mienx expliquée, et sens leisser le moindre donte, par Eckel, pour être des nymphes Apollonintes ( Populorum et urb. numi anecdoti , Apollonia Esiri ). Sur l'autel de la ville Borgbèse, comme sur le pareil de la hibliothèque de S. Marc, les deux figures en habit court, et couronnées de feuilles de palmier, accompagnent one Menade, qui cependent, sur l'autel Borghèse, a sur le tête une conronne semblable à celles des deux entres femmes, parce qu'elle lui a ésé donnée per le restenrateur. L'eutre bas relief de le ville Albeni, également cité per Winchelmenn, présente deux denseuses semblables devant un temple. J'ai vn sur pinsieurs pierres grevées, une figure en tont semblable à celle-ci. avec nu vase devant elle, dans lequel était nue branche da palmier, comme celles qua l'on donnait ordiusirement pour prix dens les jeux. Il sera donc plus vreisemblable que ces dansenses vêtues si court seront des jennes filles de Sperte, qui dansent dens les fêtes de Diane, en imitent dans lenr menière de se vêtir la Déesse de la chasse. Ces fêtes où l'on exécutait des danses se céléhraient dans le bourg de la Laconie, appelé Caria, ce qui fit donner enx denses le nom de Cariatides (Meursius, Orchestra, v. Kapiáridec). Cele me Les bras de la figure sont modernes; il n'en est pas de même des jambes auxquelles on voldes cothurnes propres aux chasseurs, et qui s'appelaient Endromides (1). Le chien, qui ordinairement accompagne la Déesse, est en grande partie antique.

## PLANCHE XXXIX.

FIGURE VIRILE SOUS LA FORME DE DIANE ".

Je suis resté assez long-temps incertain sur la dénomination et le sujet de ce fragment curieux. Javais d'autent plus de raison de l'être, que dans la restauration qu'on ya faite, on semblait svoir suivi avec jugement les vestiges de l'antique. Cette figure cepcudant se présentait sous les formes de Diane, tandis que le sculpteur

partit d'annut plus probable, que les courants de foullies de palieire que l'en vite in le thet de cei pecent filles, étaient en mage préciséement à Spirré dans d'autres danses (Abdrése, [tr. XV. A. XVIII), et de creat appelée Tyristiques, parce qu'elles furent inventées à l'occasion de la victoire de Argien à Tyristies à l'occasion de la victoire de Argien à Tyrisles à l'occasion de la victoire de Argien à Tyrischement court de chaucresse (Peint d'Hirend, tons. IV, pl. LXIV), ornée d'une courouse radiée très-ressemblante à celle dout il et question

<sup>(1)</sup> Callimaque, lieu cité, v. 16.

<sup>\*</sup> Haut six palmes, deux onces. Elle est eu marbre de Luni.

ancien n'avait pas laissé le moindre donte sur le sexe mâle, quoique parée d'habits de femmes.

Il ne manquait à cette statue pour être entièrement conservée, que la tête et d'antres extrémités. On distinguait toutes les parties de son habillement, qui eonsiste en deux tuniques de femme, longues jusqu'aux talons, et d'une étoffe légère, qui laisse apercevoir les formes du nu; elles sont couvertes d'un peplum trèscourt, attaché sur les épaules et aur les bras, qui deseend sur le sein, et enfin par un autre mauteau, retenu par une bouele sur le sein même. Deux boucles de cheveux tombaient symétriquement de chaque côté sur les épaules. Du eôté droit pendait un baudrier, lequel passant sous le bras droit, paraissait devoir soutenir un instrument, qui n'y existe plus, et dont il n'est resté qu'une extrémité, dont la forme ressemble assez à la pointe d'une demi-lune. Vers le milieu de la jambe droite, on voyait les restes d'une patte d'animal, difficiles à distinguer, et qu'on retrouve encore marqués sur les plis mênie de la robe. Le baudrier nous a paru être eelui auquel était ordinairement suspendu le carquois dans les images de Diane. On pouvait également regarder comme un attribut de la même Déesse ee qui paraît être une demi-lune, de même que le chien, dont on ponyait reconnaître une patte dans ces restes, et que l'artiste avait représenté sautant et vonlant earesser la Déesse de la chasse. La tête antique, adaptée à cette statue, était aussi analogue à ce caractère. De cette manière ou un simulaere viril, qui n'a pas d'exemple, avec la figure et les attributs de cette divinité vierge.

Ta première idée mythologique qui se présenta à na mémoire, ce fut la métamorphosde Jupiter, amouremt de Callino, en Diane (1). On pouvait aussi se rappeler sur le mêue sujet, le déguisement de Leucipe, filà afficamaus, amant de Daphné, qui vhabilla préciséemen en joune chassresse (1). Edin, que me souvus que les supersitions égypiemene, adoptées depuis par les Grees et par les Romains, reconnurent deux sexes à la divisité de la Lune (5), qui était confondes alors avec Diane; et, peuiétre, avous nous ausse de monumens relatifs à ce mélange de sexes (4).

<sup>(</sup>c) Cette opinion qu'alors je proposal d'une manière doutsuse, dans on mémoire remis au sculptent M. Viadoutsuse, dans on mémoire remis au sculptent M. Viacenno Pacetti, a été adopté assa contestation, dans les Notirie d'autéhità de 1786, dans lesquelles la figure fut publiée pl. I du mois d'octobre.

<sup>(3)</sup> Pansanias, liv. VII, ou Arcadica, chap. XX. (3) Horns Apollo, Hierogl., liv. I, c. XI et XII, et Paw.

<sup>(</sup>d) Telles sont, peut-être, les inscriptions des auteis consacrés Deinne et Vérbur: l'une desquelles, qui était surtéois dans la ville Monatlat, a été citée par moi dans le Casalogo de marmi scriut preux il rig. Tommano Deinira, n. 5 et 4. Van-Dale prétend que l'éves tauri significat quelquesfois les testienles du taureau, De origine, et nit. Taurobolit, e. 1. Suravbolit, e. 10.

Mais comme toutes ces opinions qui se presentaient m'ont pare trop singulières, trop arbitraires, ou au moins de nature à n'être adoptées qu'autant que l'image ne laisserait rien d'incertais, je m'appliquai à me représenter une autrefois ce simularer, sans restauration, et à hien examiner si les divers symboles qui resteut à ce fragment, pourraient me suggérer une explication plus probables.

Il se me fut pas difficile alors d'es devices le sujes, qui d'evait être saccionement Apollon. Nous le veyons dans d'autres monumens sous des habits de femmes (s). La chevalure flortante sur les d'ext épaidet lui est propre, et la patte apparentain as griffico, ainsin qui lui fut consacré. Le haudrier qui travene sor sa puirine et descend jusqu'un fluor, oustenait as lyre, dont un bras, ou une corne était es qui à présent offre encore la forque d'une densi-lune (s). On remarque sur plasieurs l'asreficie la lyre placeé saini ous son bras, et c'est sans doute un Apollon que l'on voit dans une de est seaburiers (5).

<sup>(1)</sup> Voyes notre premier tome, pl. XXII, p. 201.
(2) Les deux braoches laterales de la lyre, furent appelées bras, beacchia, cubit, cornua, peut être étaientils faits de cette matière: Pollux, Onomatz, liv. IV,

<sup>5 62.
(3)</sup> Elle est su Capitole dans le corridor du Musée, près de la salle dite des Mélanges. Le restaurateur y a

Cest ainsi, et me semble, que s'ernouir l'éclique de cette misirieuse figure, qui de-freigne de cette misirieuse figure, qui de-vien plus rare, et qui arquier plus de prix, parce que sous pouvous la regarder comme un ouvrage Touenique. Pour la reroire telle, on peut ojuster au carceltre expriné daus la musière du travail, qu'elle est faite en marbre de Luni, au lieu que le sautre monumess d'un ayile Appeupels semblable, étant de marbre grec, duvient plus d'extre plus la tre attibule à un syle gree plus ancien, mais qui servit de modèle aux ouvrage étraquelle.

### Addition de l'auteur.

On a dernièrement scheté, pour placer dans le Musée, une autre statue d'Apollon vêtu d'habis de femmes, avec une tunique transparente, qui laisse apercevoir le sexe mile, couverte d'un petit perfum. Elle est plus graude que nature; le travail en est excellent, mais la tête a été perdue.

adapté une tête avec la barbe, parce qu'il s'est mépris en prennant pour elle des cheveux descendans juuques sur la politine. La lyre, ici cependant, n'est pas susprendes à un baudrier, comme on la vois an côté de l'Apollon Musagète publié dans le tom. I de cet ouvrare, pl. XV, pag. 155.

Musée Pie-Clém. Vol. III. 24

Nous avons parlé iei de figures d'Apollon habillées en femmes. Pour s'exprimer plus exactement, il eut fallu dire habillées en joueur de lyre. Nous apprecons par les monumens que cet habit théatral était commun aux deux sexes.

Il faut observer en outre que le mouvement agité de la figure y a fait retrouver avec plus de raison une image de Baeehus. Cette statue est la même qui se voit gravée à la pl. If du septieme tome.

### PLANCHE XL

BACCHUS BARBU \*.

Nous avons déjà, en nous appayant de divors passages de écrivains et de l'observation des monumeros, établi avec asses de clarté d'évidence (1) que les images semibables la celle-ei, fort rarse es statues de ronde bosse, mais plus communes dans un autre geore, doivoet être regardées comme un Bacchui soidne et barbu. C'est à de pareilles images précisément de Bacchus que l'illee faissit allusion, et

<sup>\*</sup> Ce fragment de marbre grec est baut de quatre palmes. Elle était autrefois dans le Vatican.

<sup>(1)</sup> Tom. II, pl. XLI; tom. IV, pl. XXV.

plus clairement Solio, lorsqu'ils compariant au costume de cett drisiné l'habillement du roi de la Taprobasie (1). Par hazard le maneu qui enveloppe cette statue, ou l'autre, que l'on ne connât que cous le nom de Sartadapale, offie in même resemblance que le manteau grandiore, dont était couvert une perite statue de Bacchas sonteme dans la main d'un Faune: Pline a donné à ce manteau le monde Palla (2), no mo qu'équivait à celui

<sup>(1)</sup> Regi (Taprobanes) cultus Lüberi Fattis: Pline, liv. VI, § XXIV. Solin l'explique: Festitur syrmate at est habitus quo Lüberum Pateren américi vidermu. Ceci ne se vérific que dans les images barbnes de Bacchus. En effet celle que l'on a cru être un Surdanapale, a son manteas trainant, proprement dit gyrma.

<sup>(</sup>a) Pline, liv. XXXVI, § IV, 8, décrit deox beeux Faunes, d'un auteur incertein, qui se voyaient sons les portiques d'Octavie : l'un de ces Fennes . Liberum patrem palla Veneris velatum praefert. Le savant M. Heyne (dans sa Dissertation sur les Faunes, les Saryres et les Silènes : Recueil de M. Jansen, tom. I) a très bien observé qu'ici il est question d'une petite statue placée dans la main d'une statue plus grande, comme il se voit dans tant d'exemples. Cepeodant personne n'a encore expliqué ce qu'était le mentean de Venns, dont Bacchus est vêtu. Je pense que c'est ce peplum tissu par les Graces, dont il fut fail présent à Bacchus pour ses noces evec Ariene, duquel parle Apollouins dens les Argomeutes, liv. IV, v. 425 et sniv. Il est vrai que ce porte ne nous dit pes que Venus le donne à Bacchus, mais les Groces sont les snivantes de Vénus, et Homère dit que cette Déesse se servait de ce peplum travailé

de peplum, lequel en gree signifisit toute espèce de manteau ample, ou couverture, bien que deux divers habillemens de femme ayent eu absolument le même nom.

La tête du simulacre dont la physionomie est noble et sercine, a une chevelure longue, bien disposée, ceinte d'un diadème, décoration imaginée par ee fils de Jupiter, motif pour lequel il en est oraé jusques sur le basrelief qui représente sa naissance (1).

Il y a lieu de croire qu'anciennement, on voyait dans les mains de cette statue le thyrse et le petit vase de cristal, auributs distinctifs de cette divinité, comme on les remarque dans différens monumens qui nous offrent des images de Baechus barbu, à qui l'on offre des saerifices champêtres (3).

Ces images prouvent précisément encore que l'on doit attribuer de semblables statues à Bacchus lui-même, plutôt qu'à ses ministres ou à

par lea Graces (H. IV, v. 559). Et puis ou sait que la Décase provoqua ces socse qu'elle présida elle-même. Cette circontance, dout Apollouiss ne parte pas, ponvait être indiquée par uu autre écrivaiu qui aura patié des fables Dionysisques, et de qui Pline l'aura pu comnaître.

<sup>(</sup>i) V. ci-après tome IV, pl. XIX; Pline, liv. VII, § LVII.

<sup>(</sup>a) Il est ainsi dans le camée inséré tom. Il de cet ouvrage, pl. è. V, u. 8; de même dans la Peinture d'Herculauum, tom. III, pl. XXXVIII.

se saivas. Néamoin il terit cecere vizi que d'autrem moumes pueven faire apporer que ce son des portrais de misistres du culte de Becchus dans ce coutune, suivant lunge, dont nous avons parlé silleurs, qu'avaient les prétez de se tuvareit vous la forme et la habillemens de la divinité à laquelle ils se consacient. Et cette quantié d'image, qui sous la forme d'hermès ou de termes, ornaient les cette quantie d'image, qui sous la forme d'hermès ou de termes, ornaient les anciens juridios (j), seron la représentation

(c) Pisaleum Egaras colosades resusaries par Pisare Remain fant encore "reservante da las elle Braghies. Lite sea sa forme de Guirialdia, y yant en honas am la forme de Guirialdia, y yant en honas de Baccades saume "an curious accomplanç qui a separtema na carillad Casall, as dona d'autre antiques desti la dejú del parti. La huptura sont de horante herban. Au dejú del parti. La huptura sont de horante herban. Aux els formes finishine. On en vita d'autres palas patin, avez la formes finishine. On en vita d'autres palas patin, avez la formes finishine. On en vita d'autres palas patin, avez la formes finishine. On en vita d'autres palas patin, avez la formes finishine. On en vita d'autres palas patin, avez la formes finishine. On en vita d'autres palas patin, avez la forme finishine. On en vita d'autres palas patin, avez la forme finishine.

#### HORTVLVSHICVARI ESTOPVSALCINOI

ca qui fait entendre qu'il ornait un jardin de Varna que le poète compare aux jardins ai fannese d'Alcinoisi. Les têstes dont-il a éré quesiion, pavecat être des Siètnas, axprimés sinsi salon la styla des plus accisnams maières de accipher, et qui resemble à la manière dite touconépue. Les têtre de Paenca qui sontiennes le plus grand frontos de la ville Abbai, différent peu 10

des divinités champêtres et du cortège de Bacchus.

Le travail de cette statue est fait avec soin, d'après un bon modèle, que l'artiste a copié avec fidelité; mais on y remarque un peu de dureté.

Observation de l'auteur, publiée dans le t. VII de l'édition de Rome.

Je sis que M. Zonga a avancé des doutes are cap ej ai atribué à Bachon harbu beanconp d'hermès qui out une harbe, lorsqu'il y aconp d'hermès qui out une harbe, lorsqu'il y apus inaginer comment il iurnit pu soutenir
son opinion, en voyant un si grand combre
de ces hermès qui out tous les stributs de
de ces hermès qui out tous les stributs de
les ches comme le diadhere, la couronne de
lierre, etc., et que plusieurs sont adousés à
une tête de hochabre.

## PLANCHE XLI.

MERCURE \*.

Les statues de Mercure d'une certaine grandeur, conservés, et ayant leurs attributs, sont

quant à la barbe et aux cheveux, seulement ils varient dans les oreilles qui sont semblables à celles des chèvres. On trouve beaucoup d'hermèt de Prispes, qui out la même physionomie et la même coiffure, sur des vases étrusques.

<sup>\*</sup> Haut., avec la plinthe, nenf palmes très-justes. Le

peu communes. Il n'en est anenne, peut-être, qui soit plus entière que celle-èt, laquelle est d'une proportion plus grande que nature, et remarquable par plusieurs des attributs différens que les fables et la religion des Payens ont donné à Mercure.

Les formes de sa ties sont alblésiques, es tienenent presque de l'Hercule. Elles sont semmitiennent presque de l'Hercule. Elles sont semmitien blables à celle de l'hermès de Mercure de la visité qui s'autitué la paleutre, qui en est le visité qui s'autitué la paleutre, qui en est le monumé Emagonius (1). On voit se fair passe au travers de sa chevelure erépue, par les dux ailes, qui se trouvent quelquéfois pludit autabées as pleture o nise n'a cididune (2).

marbre en ast gree. Il etait autrefois à le suille Montalto, consist all passa en posession à Mr. Thomas Jealvin ; at , i cerus da l'étyperable qui en grevie our la pliste de, je l'ais devert dans le Cansiegne des famiquitors, que l'est devent dans le Cansiegne des famiquitors, que l'est de l'est de la constant le marien de most suit, sons constant de l'est de

<sup>(1)</sup> Voyet notre premiar toma, pl. VII, psg. 84, n. (4), at les Iscrizioni Albane du savant Marini, n. CLL.

<sup>(2)</sup> Nous avons aussi parlé de cela daus la discants de la pl. V du tom. I. On voit de mêma des ciles neissantas sur sa têta dans les tablaeux d'Herculenum,

La chamyde est relevée autour du bras gauche, manière tout-b-fait particulière aux images de Mercure (1) Mais on doit observer comme une chose curieuse la boucle qui attache ce manten, placée sur l'épaule droite, parce que l'artiste y a sculpté une tête de bélier (2) Nous avons déjt parlé ailleurs des divers moitis pour lesquels la mythologie avait consacré eta animal au messager des Dieux (3).

ton. III., pl. XII. on observe la minu variéé dans la manière dut les ailes sont statuchée aux pieds. Elles sertent quelquesfois des talsos mêmes, et la f'en trouvbeacomp d'exemple dans quelques petita homes de Manée d'Herculaum ( Bronsf., ton. II., pl. XXXIII) et XXXIV) on les vois mais souvent liées aux pieds, comans dens l'excellente sistem de la mône collection (pl. XXIR et min.) y et min, et qu'el et plus com-

(1) Nous evons fait remarquer, à propos des pl. VI et VII dans notre premier some, que la position de la chlamyde enveloppant le bras est un caractère distinctif de Mercare.

(a) Il est évident qu'une des situes qui sent à Venire, dans la prenire sulle qui précède la bibliothèque de S. Mere, et que Zannetti a publiée comme na portreit de Commode, représente Ulius, qu'un recoussif facilmente à son bounet, et moire à un physiosomile. Une tête de Microre est scapies ent à houcle de sa chlampite, parce que cetta Dérice était particulièrement aux était sattes, qu'un contra dévine était particulièrement unit cette attance, était, paret-der, facilements q'ut lêt de Pallidoim, avec Diumède ( Zannetti), Statue, e.c., tom. 1, pl. XXXII.

(3) Tome IV, pl. 1 - VIII.

et en outre, on peut aussi le regarder comme un emblème des différens commerces que Mereure avait appris aux hommes; et parce que leurs produits qui s'échangeaient, étaient ordinairement payés avec des animaux des troupeaux, avant qu'on eut fait usage des monnoies de métal, pour lesquelles on adopta, d'après eet aneien usage, le nom de pecunia, et qui portèrent peut-être d'abord pour type une brebis ou un agneau. Je jugersis à l'attitude de la main droite du Dien, qu'il exprimait l'aetion de discourir en s'accompagnant du geste, pour indiquer, peut-être, que c'etait lui qui avait enseigné l'éloquence aux hommes Ceux qui voudraient plutôt reconnaître dans eette disposition de ses doigts le mouvement qu'il fait pour compter, peuvent se rappeler que Mereure fut aussi l'inventeur de l'arithmétique (1). Le eaduece de bronze qu'il a dans la main est moderne, mais le restaurateur a suivi en ecla l'exemple de beaucoup d'images antiques de ee Dieu; les pieds n'out point d'ailes.

Le trone d'arbre, placé an côté droit de la statue, est remarquable, d'abord parce que c'est un palmier, et parce qu'au bas y est sppuyée la lyre formée par l'écaille d'une tortue.

<sup>(1)</sup> Jean Albert Fabricius a savamment indiqué et expliqué les diverses inventions attribuées à Mercure, dans sa Bibliotheca Greca, liv. I, chap. XII.

Musée Pie-Clém. Vol.

Nou svous dijà plusieur fois fait remarquer combine les socieus sculpters on timé à se servir da tronc de palmier pour soutenir des satutes (1) Mais one a pouvait plus corresablement l'appliquer à quadque autre divinité qu'à Mercane, qu'à fut suage des feuilles de cet arbre pour tracer les premières lettres dont il far l'inventance (1). Enfin la lyra, cutte qu'elle ai de stributé à Mercure per bennacqu'érivites anotices, set devene un memblem tont particulier pour ce Dieu, que les poêtes dans leurs hymnes spellent:

<sup>(</sup>t) Ci-dessus pl. III, pag. 30, n. (s).

<sup>(2)</sup> Une telle tradition, d'après l'autorité de Masseas, nous a été conservés par Melampode dans quelques scolies inédites sur Dionysius Briegetes, dont Fabricias parle avec élogs dans l'ouvrage cité.
(3) Horsee, fiv. I. od. X.

<sup>(4)</sup> Vers 24 et suiv.

<sup>(5)</sup> On voit dans one peinture d'Herculanum, t. [I], pl. XII, Mercure pinçant la lyrs.

le désigner comme en étant l'inventeur, ont représenté à ses pieds la tortue elle-même comme si elle était vivante (r).

On lit anr la face de la plinthe, vers la gauche de l'observateur, l'épigraphe latine INGENVI

tracée en grande caractères, mais d'une forme médiorer. Je evois que em ou au génitif peut indiquer le nom du sculpseur qui a fait ette statne, lequel s'appelait Ingenuus; parce que c'est de cette manière que signient leurs nons, par le génitif, les graveurs anciens de pierres fines. Au contraire eeux des sculptears se trouvent tonjours être communément (2) an nominatif. Les nons des sculptures latins sont

<sup>(</sup>t) La tortus se voit à une petite statue du Musée de sou emin. Borgia à Vulletri; à une autre publiée par Moutfaucon, Ant. expf. supé., t. j. pl. après la XXVI; et sur plusieurs autres monumens, dans le même onvrage, t. 1, pl. LXXII; enfin dans les Monum. médits de Wiuckelmau, n. 35.

<sup>(</sup>a) L'inscription Intine d'Anticianus, acalpteur aphreditine, rapperier par Rimeaurei (O tarenzalos si everir, e.p. k. XXI) est un geniuf; ellu en précédée, à lu vérie, de mot OPNS, qui est sons entende dans notre épigraphe, et dans d'autres semblables. Comme cela en hors de l'auga confinaire dans les calptares, sur l'esquelles on sjoate ordinairement, spele le sons qui est confinaire de voir le ma figichées i point sa nom de graveurs an pierre, parce que ce nom est prevont surjours au géniul et euel, comme 20 ΩΛΩΝΟΣ ΔΙΟ

très-rares sur les monumens anciens, et je ne me rappelle pas en avoir vu d'autres, que celui de Polythimus gravé sur la plinthe d'un simulacre au Capitole (1), celui d'Atticianus sur

ΣΚΟΡΙΔΟΥ, ΑΥΛΟΥ, etc., Solonis, Dioscoridis, Auli, etc. Nous na manquons pas cepandant d'exemples qui prouvent que les graveurs se sont écartés qualquefois de l'usage common. Il suffira de rapporter un de ces exemples, tiré d'une pâte autique, inédite, du Mosée Barberin, sur laquelle Naptune est représenté accompegné d'nne femme voiléa, qui peut être Amimone. Ou y lit l'épigrapha grecque ΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΕΠΟΙΕΙ, Aulus Alexae (vel Alexandri filius) faciebat. En comparant; estte épigrapha avec cella d'un fragmant du Muséa Vettori. insérée dans le Musée Florentin, Gemme, ec., tome II, d. CXVII , n. t, où on lit ΚΟΙΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑ EHOIEI: Quintus Alexae faciebat: on apprend que le graveur de plusieurs pierres reres, Anlus, était frère de Quintus antenr de la gravure du Musée Vattori ; tous deux étaient fils d'Alexa , mot que je crois nn abrégé du nom Alexandre. C'est une chose à ramarquer que ces daux gravaurs, peut être da condition d'affranchis, comme leors précoms romains peovant le faire présomar, ayant pris l'asage d'écrire leurs noms selon la métiode grecque, sans ajouter le nom de famille, mais eo mattant seulament leur nom personoel, et lui ejoutant qualquefois celni de laur père. Queut eux diverses pierres gravéss, d'un style différent, qui portant le nom d'Aulus, je ne pensa pas comme M. Bracci ( Mem. degli antichi scrittori, tom. 1, pag. 165 at suiv.), que l'on doive distinguer plusieurs Auli. Je croirais plutôt que le nom est spocriphe sur beeucoup de ces gravures, et que d'eutres, qui le portent, ne sont que des copies des morceaux les plus célèbres de même graveur.

(1) Musée Capitolis, tom. III, pl. LX. Bottari expli-

le trone d'un autre dans la plerie de Florence. Il paralleris per nom, que le resulteur dont il s'agit étais romain; mais comme le moi florence de l'enquesci su nom propre aux cedares (1), que leur donnaien peut-être le smalter, pour indiquer leur canestre qui répondais peu à la bassesse de leur condition, il me paralleria asses juste de ne ries prononner de certain sur est objet. Le Polyfahaus de la comme de Carlon pour le tire de Carlon de la comme de la certain pour le tire de Carlon pour le tire de Carlon pour le tire de Carlon pour le tire de la certain pare que la tatue même était le portuit de son milité pare de la tatue même était le portuit de son milité par

Le travail de notre figure est médiorer, et ne semble pas devoir remouter à des temps autérieurs aux Autonins, ce qui est indiqué même par les earactères de l'épigraphe. Il enraits néamoins diffielle de déterminer de combien de temps son exécution leur serait postérieure; ear nous avons assez de sculptures

en Fejerphe POLTTIMUS LEB, en frantibunet au presonage greprient. Mais else fault, en aurait ausst ajoud an titre d'affranchi, nom parement relatif, ceint de muirce. De 19, paul-ètre, oanis lei, parce qui prebableament la states était l'image de ce maître, lequel detti assera sonum elor, on blien indéqui par l'inscription qui se listit sur la piédastal. Jui écrit POLYTIMUS en capinat l'épitiphe de Monde Capobole de Bottari, Mais la faunt d'erthographa in criates pas sur l'eriginal; POLYTIMUS.

(1) Gruter, pag. MCLXXVIII, 6.

qui ont été faites à l'époque où regnait Gallien (1).

Observation de l'auteur, publiée dans le t. VII de l'édition de Rome.

Anx noms des aristes latins, qui sont au génitif, dont il est parlé pag. 195. n. (2), il faut sjouter celui de Diadumènes, DIADVME-NI, gravé en petius caractères, élégans, aur un excellent bas-relief de la collection de Turin, publié par Maffei, Museum Veronense, pag. 211, fêg. 1, et par d'autres.

# PLANCHE XLIL

FAUNE .

Les artistes anciens nous ont laissé quantité de représentations des joyenx compagnons de Bacchus, de ces divinités champétres, toujours dans les plaisirs et les jeux, s'occupant tantôt de la musique, tantôt de la chasse ou de la vendange; ou bien se livrant aux céré-

<sup>(1)</sup> Les busies du Capitole, qui représentent incontestablement Gallieu, et qui ne sont pas d'un travail à dédaigner, sont certainement de ce temps ( Mus. Capit.,

tom. II, pl. LXXVIII et LXXIX).

\* Hauteur six paimes, sept onces; il est de marbre grec.

monies mystiques du Diets leur chef, ou enfin plongét dans l'irrese, et accadile put le commeil. Mais l'expressjon la plus convensible à leur caractère brayant et lancif est celle, sans doute, des danser restiques et vivres, d'où ces Dieux prirent, ches les poêtees, le euronom de Satlanters, Sautantar (1), et furent appelés par un commentateur, les plus sgiles de tous les animaux qui sont presque doués de raison (2) De-là

Saltantes Satrros imitabitur Alphesiboeus, Nons avons dit eilleurs une les Satvres et les Fennes. que les autiquaires ont distingné aujourd'hui les uns des eutres , ne l'étaient pas ches les anciens , qui mélaient , selun leur fentaisie, enx formes de ces bizarres demidieux quelque caractère da la chèvra ( t. I, pl. XLV, voyen aussi la savante dissertation de M. Heyne, sur las distinctions des Satyres, des Fanues, des Silènes, etc., Recueil de M. Jansen, tom. I). Et s'il paralt, en lisaut las écrivains grecs, qu'ils représentaient les Pans avec la moitié du corps inférieure tonte de chèvre , il n'est pas douteux cependant que le Faune, et les Faunes des Latins, tiraut lenr nom dn grec Pan corrompu, on les a confoudus avec lui et les Pens ses suivens, d'où ou les appela Arcadieus dans la Priepée (ep. XXXVI), et habitaus du Lycés dans Horeca (L I, ude XVII, v. 2). Au contraire cependant un vuit sur les médeilles des Arcadiens l'image du Dieu Pan grevés, eyant tous les membres humains.

(a) Ulpien dens ses Commentaires sur l'Oraison de Démuntière in Modea, eppelle le Satyre κινητικότατον τόν πάντον ζόον: anônalium omnium mobilistemum. En effet les poétes green ent douné à ces suivans de Bacchus les épithètes de δρχησταί, σπιρτηταί, πηθώττο

<sup>(1)</sup> Virgile, egl. V, vers 73:

(Euripide, Clalope, v. 218 et suiv.), e'est-k-dire, sauteurs, danseurs, et le nom IZAAOE, qui vent dire αηδητικός όρμητικός ( Hesichins, v. Ιζαλός ), porté pour la danse, gai, equivaut aux premiers. Ce nom est écrit sur la figure d'un Fanne qui boit, en plongeant sa tête, dans la coupe d'Hercule, que l'ou voit sur le fameux bas-relief d'Albani, représentant l'apothéose de ce Dien. J'ai été long-temps étonué de voir dans ce monument précieux l'apothéose d'Herenle et ses noces uvec Hébé, figurées d'une manière aussi peu convenable, at aussi ridicule. Hereule y paralt ivre et necablé par le Sommeil; et peudant en temps les Fannes et les Silènes, qui l'entourent, paraissent s'amuser à ses dépens. L'un boit le vin qui est dans sa coupe, un autre va audacieusement embrasser l'épouse, qui a peine à se defendre avec sa lance contre leurs attaques insolentes J'ens quelque Idée que les noces d'Herenle et d'Hébé avaient fourni le sujet d'un drame comique ou satyrique, snivant l'usage qu'avaient les Grecs de mêler le ridicule aux plus vobles sujets de leur mythologie. Je fus confirmé encore plus dans mon opinion quand je reconnus qu'en effet HΒΑΣΓΑΜΟΣ, « les notes d'Hé-» bé » émient le sujet d'un drame comique d'Epicarme, at que tons les fragmens qu'en a rapporté Athénée, sont d'un caractère ridicule et burlesque, et se rapportent à la crapula et à l'intempérance du nouveau Dieu. Izalos aura été le nom d'un Faune ou d'nu Satyre, qu'Epicarme a introduit comme interlocuteur dans sa piece. On peut, d'après Pollux, s'assurer qu'on donnait aux personnages satyriques des noms arbitraires. Cet anteur, après avoir décrit leurs masques, selon les variétés générales des Satyres vieux on jeunes, et des Silènes, ajoute que les différens noms donnés à ces personnages

bre et pureut, sans en altérer la digniré, excierle l'rie an milieu des reseures les plus famennes des Dieux et des héros qu'elle représentair (1). Notre Faune, sedon le règles ou selon l'ausge des lalletes les plus anciens, ne dance pas spant les mains vides, mais il tient des fruits, prémiens des campagnes, don on faissit des offinades particultément à Bacchus ji il en a aussi dans la pean qui lui eren de manteun, et qui ent attachée ver son épas-

devaieut occesionner des formes earactéristiques plus partieulières dans les masques qui leur étaieut destinés. Onomast., liv. IV, § 142.

<sup>(1)</sup> Comme les modernes se sont plu à introduire dans les comédies les passions et les ceractères qui étaient propres à la tragédie, les anciens de mêma appliquérent à la tragédie les jeox comiques et les saillies qui appartensient à la comédie. Quelque étrange que put parsitre ce genre, qui tensit de l'un et de l'autre. les hommes d'esprit les plus ingénieux ne dédeignèrent pes da le treiter, et les meilleurs critiques en fixèrent les principes, persuedés qu'ou ne devait rejetter ancun genre de composition postique, quelque extraordiusire qu'il parut être , lorsqu'il pouvait contribuer au plaisir et à l'instruction. Les Satyres at les Feuncs, qui étalent dignes, comme demi-dienx, d'intervenir dans les sujets les plus élevés, et qui par leur caractère joyeux et ridicule pouvaient en même-temps se prêter à l'action comique, deviurent un moyau utile pour opérer ce mélange : et en affet cette espèce de drama tragicomique, fut absolument distingué par le nom de Drame Satyrique on des Satyres, à cause des chœurs de Setyres qui y paraisssient. Voyez le lieu plein d'érudition d'Isaac Casaubon, De Satyrica poesi.

le (1) Cet usage prit sa source du rit des saerifices, parce que les mouvemens que l'on faisait pendant ees cérénonies sacrées, étaient, chez les Grees, la plupart et joyeux et animés par le plaisir, ce qui fut l'origine de l'art de la dasse (2).

Il a la téte couronnée, comme devait être celle des serificateurs. Sa couronne et de feuilles de pin, dont se servaient fréquenument ces demi-dieux champètres, pour orner leurs cheveux; et il viy avait pas de guirdande plus souple qui pôt convenir à ces fronts couverts de cheveux crépus, qui les firent nommer s'pôzepyacs (Ortotrichas), et frontem comatos (5).

<sup>(</sup>i) Il a été remarqué précèdemment que les fruits étaient les offrandes ordinaires que l'on présentait à Bacchus ( Péut. d'Hercul., tom. II, pl. XVIII, a. 8; et XXIX, n. 5). Voyce aussi le suiv. tom. IV de cet ouvrage, pl. XXVI.

<sup>(</sup>a) Strabon, liv. X, pag. 467, edit. Paris., 1620.

<sup>(1)</sup> Strömen von der Gesche eine Beneit (1) Strömen von der Gesche Enter Beneit (1) Strömen von der Gesche Enter Beneit (1) Strömen von der Gesche Gesche Strömen des Abrijder (XXXVI) dent la legon mit entenden par quelque-man, seté défendue par Spanheim dann les Chicara de Julien pro, pag. 21. Par ce monti Dionyshu decrivant les manques de Paunes, fait remayere neuer déportique appellage of glôgic, estas in capite horrenses es rocicus (1) V. VII, y. B. Hyper, qu'el lass la dissertation défi cités, a requ'elles indéqualent les cernes, pené-dre, pare qu'elles indéqualent les cernes, pené-dre, par qu'elles indéqualent les cernes qu'elles indéqualent

Ge qui donne du prix à notre attane, c'est d'àchod son intégrité, pinquéul "19 » que les bras qui soient restaurés, et enuite la grace, la vivacié qu'on remarque dans son attitude et dans son action. Il y en a d'autres peu différentes, dans gelques collections, mais elles ne sont par également hien conservées (4). La ressemblance, dont je parle, donne lieu de croire que ces figures proviennent de quelque ciginal fameur, mais dont je vit touver au-cune mention dans les notiese qui sont parre-muss jumpit nons (3).

de Faunes et de Silènes avec des chevelures einsi hérissées, δρλοτριχας, sur le front, comme on eu trouve dens la quantité de fragmens antiques qui sont à Rome. (1) Il y en a deux peu différens dens le ville Al-

hani.

(i) he ne me ruppelle de Satyres ou de Panuer densaus que celul initialé doscopouses, se qui vest direciden qu' regrés de moments au mah se nos moreil,
ciden qu' regrés de moments au mah se nos moreil,
ciden qu' regrés de moment au mah se nos moreil,
ciden qu' regrés de la commandation de la collection d'Apposited (tom. II, m. 23), cett
commandation de la collection d'Apposited (tom. II, m. 23), cett
commandation de la main, et le movement de danse qu'un au

marie prédit par le principal de la commandation de la collection d'Apposite de la main, et le movement de danse qu'un la commandation de la collection d

J'ai parlé, dans la note (2) de la page 199, du bas-relief célèbre appelé le Repos d'Hercule: et j'ai eherehé comment pouvoir expliquer la manière burlesque dont sont, à ce qu'on croit, représentées sur ce monument les noces eflestes d'Hereule et d'Hébé. M. Zoega, dans son estimable ouvrage sur les bas-reliefs antiques, tom. II, pag. 119, convient que l'interprétation que j'ai indiquée, serait la seule que l'on puisse admettre, si le sujet de eette sculpture était vraiment les noces d'Herenle et d'Hébé; mais il le révoque en doute; et ayant eu la facilité, qui manqua aux antres, d'examiner sous différens aspects ee monument, depuis qu'il fut transporté à la ville Albani, il s'est persuadé qu'on n'y lit pas le nom d'Hébé; et d'après cela il reste convainen que le sujet du bas-relief n'est pas celui qu'on avait eru communément. Je n'ai pas le loisir d'examiner eette opinion de M. Zoega, opinion qui, à la vérité, me paraît fondée, mais je ne puis m'empécher de revendiquer une de mes observations aur ee monument, que le savant antiquaire, soit défaut d'attention, soit défaut de mémoire, a cru avoir faite le premier. L'expliestion qu'il donne des années du sacerdoce d'Admete, qui sont indiquées aur le monument (à la pag. 121 de l'ouvrage cité), avait

été publiée par moi vingt ans avant, dans la préface du tome IV du présent ouvrage. Il existe cette différence seulement, que M. Zoega a mis la proposition en avant, sans s'embarasser de produire les preuves nécessaires pour la soutenir, parce qu'il se persuada que la vraisemblance, qui paraissait établir son opinion, remplacerait tonte autre preuve. Je ne m'étais pas contenté de cela, mais j'avais choisi d'autres esemples, dans les monumens, où je trouvais les années des prêtresses de Junon Argienne indiquées, comme une notice chronologique, pour disposer dans l'ordre qui leur convenait les faits que représentaient ces basreliefs, qui étaient destinés à instruire la jeunesse. On doit voir encore la remarque que j'ai faite à la fin de mon Explication d'un bas-relief sculpté en l'honneur d'Alexandre le Grand, écrite en français, et insérée dans l'Examen critique des Historiens d'Alexandre le Grand, par M. de Sainte Croix, p. 777-

## PLANCHE XLIII.

### NYMPHE BACCHIOUE .

Ceux qui ont écrit sur ce qui appartenait aux culte et aux mystères baechiques, font

<sup>\*</sup> Longueur sept palmes et onze onces. Elle est de marbre de Luni, ou de nos carrières. S. S. en fit faire l'acquisition de feu M. le conseiller Ludovico Bianconi, à qui elle appartenait.

souvent mention du serpent Orgion, reptile en vénératiou dans ees fameux mystères du paganisme, et qui par cette raison paraît, sur les monnoies d'Asie, entourer la cista, corbeille . mystique (1), et que l'on voit souvent, dans les monumens, environner la tête et le sein des bacchantes (2). Le serpent convient surtous aux nymphes , lesquelles, en outre qu'elles étaient les amies et les mères des Satyres et des Sylènes, les nourriees et les compagnes de Baeehus, sont aussi regardées comme les divinités locales des fleuves, des ruisseaux, des fontaines; et sous ce rapport elles sont bien représentées avec la figure d'un serpent, qui était pris comme uu symbole de ces divinités ténébreuses des lieux, appelées Génies, dont les Payens croyaient que la terre était remplie (5).

Le murmure agréable des eaux, qui provoque si doucement au sommeil, aura, peutétre, servi de motif aux anciens, toujours portés à faire valoir et à embellir les sensations consolantes qu'inspire la mature, pour former un ornement intéressant sur les sources des

<sup>(1)</sup> Sur les Citonhores.

<sup>(</sup>a) Euripide, Bacchae, v. 697; Catulle, Argon.,

v. 358. (3) Perse, Satyre I, v. 113; Peint. d'Hercal., tom. I, pl. XXXVIII, où l'on voit un serpent qui entoure un autel, avec l'épigraphe: GENIVS HVIVS LOCI MON-TIS.

eaux sacrées, par des figures de symphes endormies (1). De-la nous viennent tant de simulacres de ces demi-divinisée conchées, dans use position qui leur fait poser la tête sur use urnes, comme étunt livrée au sommeil (2). Ou gravait quelquefois au-dessus de ces figures d'ainables épigranmest, qui recommandairent le silence, pour ne pas les évreiller (3).

Ces images, dont je viens de parler, ne sont pas ordinairement accompagnete du nerpest; c'est pour cela que j'al distingué la figure présente nous le nom de Nymphe hacchique, à cuuse du symhole dionysiaque qu'on hi a donné. Nous voyons cepedant, sur un bat-relief, dans le palais Giustiniani, représentant le chatiment de Penthée qui avait vouls proseries

<sup>(1)</sup> Par la même raisou ou avait anasi l'asage de metlre pour oracmens aux fontaines non-sculement des Amours dormans, mais aussi des Faunces et des Salyres. (Anthol. Gr., liv. IV, Ep. XCVII et XCVIII; et tom. I

<sup>(</sup>Anthol. Gr., liv. IV, Ep. XCVII et XCVIII; et tom. de cet ouveage, pl. XLVII, pag. 258).

(2) Il y en a deux dans le bois de la sulle Pinciana.

<sup>(3)</sup> La suivante est une des plus éléganten: Huius Nympha loci, sacri custodia fonsis, Dormio dum tacitae sentio murmur aquae.

Parce meum, quisquie tangis cara marmora, somnum Rumpere: sire bibas, sire lovere, tace.

Elle a été publiée dans le Trétor de Gruter, pl. CLXXXII, 3, dans les Mûcellan. de Spon, sect. II, art. 7; et sefin dans l'Anol. latina de Burmann, liv. I, ep. LXXXI, où on agite vivement la question ser son antiquiéé, qui a été mise en donte par quelques écrivaiss.

les bacchanales, une nymphe de fontine endornie, et ceinte par un graud serpent (1). On voit aussi un de ces repulles qui se glisse sur le sein d'une petite nymphe endormie, apuyés sur son urne, et dans une attitude semblable à la prétenduc Glopatre qui visite dans notre collection (3); et sur une attitude semqui, comme la nôtre, » à point d'urne; celleci est publiée permi les statues de Drende (3).

Tout ceci prouve combien est raisonauble la désoniation que je veux donner à notre figure; et cela démontre en même-temps, dans qu'elle errere sont tumbés ceux qui, voulant ensoblir le sujet de cette sculpiure par quéque événement élèbre, on prétenda y reconnaître Olympia, mère de l'Illustre roi de Macédoine, tenant les erpent, ous la forme duquel on prétend que Jupiter Anamon, devenu moureux d'élle, se trassforms.

<sup>(1)</sup> Galerie Giutiniani, 10m. II, pl. 104.

<sup>(2)</sup> Nous avous déjà attribué, dans l'explication donnée tom. II, pl. XLIV, cette superbe statue à Ariane abandounée dans l'isle de Naxos, comme l'a dépeinte Catulle (Argon., v. 122):

Tristi devinctam lumina somno: el nous en avons exposé les molifs qui fure:

el nous en avons exposé les mosifs qui furent lités de la comparaison faite sur les monumens. La petite statue de nymphe, qui lai ressemble beancoup, et dont il est ici question, sera gravée dans les planches du supplément à la fin du tome.

<sup>(3)</sup> Statues de Dresde, n. 116.

Il me semblersit plus nécessaire de rechercher les motifs pour lesquels notre statue est sans cette urne, qui était l'attribut usité des nymphes; et pourquoi elle est plus vêtue que ne le sont les autres figures de ces divinités conchées.

Quoique l'on voye sur beaucoup de monmens des nymphes ainsi vêtues (1), cependant le défaut d'urne rend, à ce qu'il me paraît, assea vraisemblable, que le sujet de notre statue est pluto le portrait d'une femme défunte, sculpté sur le couverele de son tombeau, et cous les formes d'une surpmé bacchique;

... assiduis Edonis fessa choreis Qualis in herboso concidit Apidano (2).

Musée Pie-Clém. Vol. IIL 27

<sup>(</sup>i) Cen sini qu'est teathement vêne me stance de symphe de lo mile Albani, olif pablich dans is Golirio Ganzinderi, tom. 1, pl. sig.) de miles eue satte et qui est prime de la companie de la companie de superiori de la companie de la companie de la companie de duci et Eller, et efficiel en proque colifermant same duci et Eller, et efficiel en proque colifermant same duci et la companie de la companie de la companie de amacidad, rifdi, normeler pal. III ), et enfis emblih à nan satur qu'en a pletré, dans la pletrie de Pinroce, an numbre de sille de Nichel. On itt sur la plichele de cett de gara l'Appalie.

ce qui pronve que c'est la nymphe de ee nom, qui était la fille du Nil et l'épouse da Bélus. (2) Properce, liv. I, el. III, v. 54

C'est une chose qui mérite d'être remarquée. que dans les ouvrages des aneiens on ait observé la plus grande modestie dans l'habillement des personnages, quand on voulait représenter leur portrait sous la figure de quelque être mythologique. Pour confirmer cette opinion, rien, à ee que je erois, n'est plus décisif, que le parti qu'a pris le sculpteur, dans le relief de cette figure, laquelle, comme presque toutes celles destinées à des tombeaux, que nous connsissons, ne peut pas être regardée absolument comme une ronde bosse, mais hors les extrémités, et les parties saillantes, et qui sont presque isolées, le reste du corps est plus bas qu'il ne le serait dans la nature, et traité presque en bas-relief. Une telle méthode, que je n'ai jamais observée dans des figures qu'on ne peut supposer avoir été destinées à d'autre emploi qu'à orner des tombeaux (1), me persuade que ce fut la place qu'occupa la présente statue. La beauté et la jeunesse de la femme décédée, le lieu champêtre qu'elle habitsit, suront donné le motif ponr la représenter comme si elle était la nymphe de la contrée; et les attributs bacehiques, qui conviennent si bien aux nymphes, qu'on lui a donnés, auront eu quelque

<sup>(1)</sup> Cela m'a donné lieu de croire que le Bacchus conché, qui est h la ville Piuciana dans la chambre du Soleil, s pu appartenir sussi h quelque sépulchre.

rapport à la croyance superstitiense que ces mystères et esc érémonies avaient une grande puisance pour procurer aux ames des morts le repos et le bonheur éternel (1). Le travail de ce simulaere, presque intuet, qui ne s'élève pas au-dessus du médiocre, est encore une preuve de la conjecture que javance.

### PLANCHE XLIV.

### LE SOMMEIL .

Parmi le grand nombre d'images de cette divinité paisible, dont les anciens se plaissient souvent à se servir, pour affaiblir l'idée de tristesse que produit la vue des tombeaux, il en est peu d'aussi bien conservées que celleci, et aucune n'est aussi riehe en symboles (2).

<sup>(1)</sup> Voyce le tom. IV, pl. XX et XXV.

Longueur trois polines; il est sculpid dans ce masbre grec statosire trichor, aur leguel l'eun finne se feit pas d'efferrescence. On l'a treuvé l'ennée deroière pris la voic happi, denn l'endesi especié Rome serché, caviron à cinq milles hors de le parte S. Cétastien; on y décourir ou même-tempo beanough d'actor antique, qui appartierent vraiembhildement à der décorations de fontaines et de jeriodu. Les rrintes greadines, que l'en valt encere dans cette contré, sont attribuées par pluieures antiquaires a Pope Lemnois.

<sup>(2)</sup> On vnit des figures du Sommeil couché qui unt été publiées per Zannetti, Statue della Libreria di S. Mar-

Le Sommeil, représenté sis comme un Génie, par un enfant ailé, est dans un attitude qui indique le plus tranquille repor: il est ciendu de son long par terre, et il semble qu'il ais placé sous lui une de ses ailes, pour rés former un lit. Les parvots du lébée, qui offrent encore des fleurs, tandis, que quelquesus out déjà la tête qui renferme leurs semences, sembleut l'échapper de sa mai gente. Trois petits animant, qui se jouent sache. Trois petits animant, qui se jouent sache mais que public de la comme de la contre de la contra de la concernation qui indiqueut son povorde et ses Vertus.

Le premier de ces animaux et le plus rare, est le loir, enelin au Sommeil, et qui sert, dans le laugage ordinaire, à esprimer au figuré, le Sommeil, paree que l'immobilité dans laquelle il passe les byvers, offre les apparences de ce repos (1). Il o'est pas simplement

co, tom. II, pl. XXXIX; par Montfaucon, Antiq. expl. sapp., tom. I, pl. LXXIX; parmi les statues de Dresde, n. 145, et ailleurs.

<sup>(1)</sup> Veyes Genner, Hint. andmal., liv. 1, pag. Goot et mire, Bullion & Hinton americhi, non. VIII, art. Lobe et mire, Bullion & Hinton americhi, non. VIII, art. Lobe control of the control of the control expéric, plan public, que M. Bolf. fon distingue par le nom de Lerox, mais qui ent comme par le plan garda dombre port un Loée, sans sur te distinction. Cette espèce est décrite sous les noms de Gits et de Loé dun VIII. de Lechoulen, exp. des zone cers, toon. III, partie III, pag. 60, ed Fon remarque sunt la longueur de ces ortilles. On voit scalply, are sunt la longueur de ces ortilles. On voit scalply, are sunt la longueur de ces ortilles. On voit scalply, are

encore employé pour symbole du Sommeil , mais il signifie aussi l'état de salubrité que produit cette bienfaisante auspension de nos sens, parce que les anciens naturalistes croyaient que ce joil animal paraît lybus gras et plus vif après s'être abandonné au sommeil et au jeûne pendant un hiver (1).

On a sculpté près de cette figure du Sommeil, un papillon, insecte charmant, dont on a emprunté quelquefois les siles, pour orner les tempes et les épaules du Dieu du repos (2); soit pour comparer au vol léger du papillon

pl. XIX.

nn sareuphage du Capitule, placé sous le portique du rex-de-shausée, deux autres luirs aux plecis de des Géuies du Sommell. Ces deux auimaux, à cause de leurs longenes orcilles, ont été pris par quelque-unu pour des lièrres un des laplaus. Ou les a représentée masqeant des fruits, ce qui est naturel à la secunde espèce de loirs.

<sup>(</sup>i) Aristote a dit que le loir sort plus gras de sa tannière, après avoir sommeillé et jedué pendant tonte la durée de l'hiver ( Bits. animat.), liv. VIII, ch. XVII ). C'est à cela que fait allusiun l'épigramma de Martial, liv. XIII. .. 50:

Tota mihi dormitur hiems, et pinguior illo Tempore sum quo me nil nisi Sumnus alit. Les unturalistes modernes na sout pas persuadés de

cela.

(2) On en trouve des exemples fréqueus dans les sculplares antiques, quoique Lessing l'ait nié dans sa disserlation sur la manûre de représenter la Mort (Recueil de M. Janran, tom. III). Voyes notre tom. IV suiv.,

les approches presque insessibles du Sommell, soit pour en faire le symbole de l'ame, qui est dégagée par lui des biens matériels, et rendue plus capable de évanteurier avec les substances divines et spirituelles (1). Ce, papillos, qui n'existe pas dans le dessir, est certainement dans l'original, et placé très-près des pavos. Il était nécessiré et averir le des pavos. Il était nécessiré et averir le conservation de la company de la company de la partie de la company de la company de la company parties de la company de la company de la company de la partie de la company de la comp

Mais quelle signification donner la e lézard, que l'ou voix estepté aux pieds de l'enfant? La même, pent-être, que nous trouvous dans le loir, à êtaue de sion engourdissement apparent pendant la froide saison? Cette répétition de symboles, pour ainsi dire, synonimes, me senablerait peu ingénieuxe. Je présume que l'image de ex repliet y a été placée pour ren-fermer un plus grand mystère. La statue devir Texibule, 2 O (lympia, "avait pas d'autre symbole de sa profession saerée que la figure d'un l'ézard, oui semblait se glaser de-

<sup>(1)</sup> Platon, Timée, pag. 543, G. cl. Ficial, Lugd., 1530. On prat sjoater, que le Sommeil étant appelé dans une hymne d'Opple Veyz's Dacièue, aminum avrous (tyrun, v.), dans laquelle plates Veyz's Dacieum avrous de papillon, peut y tere représenté comme symbole de la vie, que le Sommail conserve, et qui est pour ainsi dire renouvellée par la grande pa

dessus son fipsule, vers son oreille (s). Cet animal, qui était donc regardé comme un emblème de la divination, étant sculpté à côté du Sommeil, pourra signifier les présages, que les hommes, dans tous les siècles et chez toutes les nations, se sont flattés de découvrir dans leurs songes (2).

La conjecture que je mets en avant à ce sujet, m'a paru plus vraisemblable depuis que j'ai examiné d'autres images autiques, que j'ai eru voir accompagnées de celle du même reptile. On trouve un lézard à quelques satueus de Mercure, à celle d'Amour endormi, enfis delle d'Apôllon lui-même (5). Mercure était de le d'Apôllon lui-même (5). Mercure était

<sup>(</sup>t) Pausanias, liv. vs, un Héliac. II, ch. ετ. Le mot γαλτότης, qui signifie lézard, a été interprété par quelques traducteurs par le mot chat.

<sup>(</sup>a) ... Il Sonno, che sovente

Anzi che il fatto sia sa le novelle (Dante).

» Le Sommeil, qui sonvent est instruit avant l'évéue-

<sup>»</sup> ment. » M. de Buriguy a écrit une dissertatiun sur la superstition des peuples à propus des songes: nn en peut lire un extrait dans l'Hist. de l'Acad. R. des Inscriptions, etc., tunn. XXXVIII.

<sup>(5)</sup> On trouve un Marcure avec le léazé dans le deux brouxes chûs à fa pl. XLI, c'est-b-dire, à celui publié par Montfancon, et dans na autre incôtit de la gelerie Borgia. Ou voit aussi le lézard aux pieds d'un Amour dornant sur nn marbre de la ville Pincisus, dans la salle da Siléne, et à nn autre parmi les Mommenta Péloponneilace, som I, pag. Ge. Il se trouve eu-

le conducteur des songes (s). Les histoires des amours ches les anciens et chez les modernes, sont rarement déerites sans quelque aventure qui n'ait été révélée à l'avance aux amans dans leurs songes. Apollon finalement est le Dieu des oracles et des devine.

Si les peuples les moins éclairés out attribule la pressione de l'avenir à quelque emplees parmi les êtres tivans, de préférence à d'un tres, on peut l'attribuer élabor à es que quesques miniaux délients, onts plus senithes que l'homme aux changemens dans l'attron-phère; et ennite, parce que ses animans this parissaet ne présentir les variations. Cest pour cels qu'on attribus aux serpress, aux ansignées et aux cineaux, une verus prophéque (2). De même les signes physiques parsisant comme des promogicies ou des avervinesmess, forent

core avec Apollou dans les figures de ce Dieu qu'on a appolé Saureccase, et dans une autre figure du ménu, qui ame attinée différente, publicé parmi les notates de congre, par longreis les traits de la constant de congre, par longreis les Datas, et de la constant dans et de la communique de la contraction, que l'en avoit assai des férarda parmi les divers symboles des nâues veils, appolés écommunique dans president.

<sup>(1)</sup> Somniorum dator. Marini, Istrit. Albane, u. CLI; Homère, Bymn in Mercur., u. 14.

<sup>(2)</sup> Voyet le très-tavaul Commentaira de M. Heyne sur Apollodore, liv. I, eb. 1X, § 11, pag. 158, dans lequel il expliqua la fable du devin Mélaupe, qui devait le dou de prophétiser aux serpens.

pris par l'imagination avide de connaître l'avenir, comme autant de présages.

#### PLANCHE XLV.

SOMMEIL OU GÉNIE DE LA MORT ".

La figure da Sommeil, que représente cette apraver, est plus commune que la péréedente. Céllecis evec sa tête indinée, presque tombate, ayant les jambes croisées, portant son diante, ayant les jambes croisées, portant son diantes, terrete, comme si elle voulait Pérendre, resemble à beaucoup d'antres que l'on trouve fréquemment culpiées sur les tombates, et qu'elles-mens mêmes protes leur épibenux, et qu'elles-mens mêmes protes leur épibenux, et qu'elles-mens mêmes protes leur épibenux plus sur ce qu'elles réprésentes (1). Le célèbre

Musée Pie-Clém. Vol. 11L

<sup>\*</sup> Haut. trois palsuce, six onces; il est da marbre grec de la même qualité que la précédente statue. On l'a trouvé dans le territoire d'Ostie.

<sup>(1)</sup> Sur le fameux cippe du palais Albani, publié si souvent, que l'on pent voir dans le livre des Inscritions Albano du savant abbé Marini que nous avons déjà cité, n. LXVI, on voit l'épigraphe;

SOM NO
citite sons un Grine semblabe. Comme Boissard, en
doment su public cette figure, a suivi sa methoda rodoment su public cette figure, a suivi sa methoda rodoment su public cette figure, a suivi sa methoda rodoment su public dire, de nous préciseur une gravure de
d'appèr un dessin susquel l'original u's pas servi de mododre, mais cectuel seulement d'appèr une description
verbale d'un natiquatre, aussi Lessing, dans son ingénieur
verbale d'un natiquatre, aussi Lessing, dans son ingénieur
subsertation sur la mandire de représenter la Morri, a été
de discription sur la mandire de représenter la Morri, a été
de discription sur la mandire de représenter la Morri, a été
de discription sur la mandire de représenter la Morri, a été
de discription sur la mandire de représenter la Morri, a été
de discription de la mandire de représenter la Morri, a été
de de la manufacture de

Lessing a pensé que ees Génies, ou jeunes garcons, ou enfans, étant doubles, op pent très-bien les expliquer, en attribuant à l'un le symbole de la Mort, à l'autre eelui du Sommeil (1): paree que sur le sareophage de Cipsèle, ils étaient représentés tous deux se ressemblans (2); et il paralt qu'Homère les suppose inmeaux, à raison de cette ressemblance (5). Cependant M. Herder a eu une opinion plus juste, lorsqu'il a dit, que quoique l'on voye incontestablement des Génies avec des flambeaux renversés, autour des monumens funèbres, pour indiquer la Mort, ee ne sont pourtant que des Génies du Sommeil, auxquels on a appliqué eette triste signification de la Mort, par un euphémisme propre à la langue et à l'art, employé comme un soulagement de l'imagination, laissant croire que le défunt dort, et que la mort n'est rien autre chose qu'un sommeil tranquille (4).

étrangement emberessé par le diversité que lui offreit ce dessis comparé à d'autres posiériearment feits et plus fidèles, il les a upposes des mommens différent, ci quelquefois en doutant de l'euthentiché des seconds. J'ai écrit une note sur ce délant de varité dans les figures de Boissand; elle se trouvers dens le volume suiv. IV,

pl. XLV.

(a) Lessing dens la dissertation cisée dens le note eidessus, qui est insérée dans le Recueil de M. Jansen, tom. II.

<sup>(</sup>a) Pensenias, Helinc. I, on liv. V, ch. XVIII.

<sup>(5)</sup> Homère, H. H., on liv. XVI, v. 672 et 682. (4) Herder, Supplement à la dissertation citée de Les.

Sur un sujet déjà assez dépourvu d'agrémens, je me bornerai à faire quelques observations qui puissent servir à déterminer et à éclairer nos idées sur ees sortes de figures, et sur les passages des écrivains qui présentent quelques rapports avec elles

La première sera de remarquer, que nonchata la justesse e la vértide de l'optinion de M. Herder, une figure du même genre, et en garde partie semblable à celle dont nous avons parlé, est dans quelque monument bien suvement une effigie de la Mort. Tel era à-coup-sur le jeune homme couronné, ayant un suvement une effigie de la Mort. Tel era à-pavot dans la gauche, lequel est sculpté un bar-neils représentan la raggédie de la Médée, est pavot dans la gauche, lequel est sculpté un de la bar-ciliés représentan la raggédie de la Médée, est qui accompagne les dons empoisonnés que les enfina de este treine, ef lis de Jason, apportent ha nouvelle épouse, qui doit devrain leur balle-mêre (), lei l'Allégorie ne peut

sing, lett. IV, Recusil de M. Jansen, tom. IV: Cer Génies ne jurent qu'un euphéndeme de l'art. Ce qu'on entend par euphéndeme, c'est de douver un been nom le des choses tristes et désagréables. Telles sont sunsi les circonfocutions que le vulgeire employe encore à présent lorsqu'il veut indiquer la mort

<sup>(1)</sup> Voyez le gravare qui représente cette fable, sur le bas-relief qui est à Mantoue, et que le défunt docteur Girolamo Cstil s expliqué dans une dissertation qu'il lui a cansacrée. Les autres bes-reliefs semblables ont la même figure, mais où les symboles manquent,

être équivoque. La figure y est introduite, pour indiquer que ces présens renferment la Mort; et le earactère naturel de cette idée ne peut exiger, au contraire, ne ssurait admettre l'adoucissement que lui préterait toute sorte d'euphémisme (1).

La seconde réflexion regarde l'interprétation qu'à donnée Lessing hie-îmène, au pasage de Pausanias, dans lequel est écrivain dit que une le ascophage de Gipalle, la More e le Sommil étaient représentés avec des jumbes pliches. Péréendre que la phersa Murpapare, roic rébec paisse signifier autre chose, et même vouloir y touvere indiquée la position de deux jumbes croisées, comme sont ordinairement capitales content de la consistence de écrivaims greca, chez lesquels, que lleg que soit l'étymologie, ou l'emploié, nou l'emploié, no l'emploié nu mo d'auganérie (ques-

on sont mal exprimés, comme deus celui du gelêti Lancelletti publié per Winchelmenn (Mosum. inde, n. 90 et 91), qui e trouvé, par cette raison, denne cette figure un pédegogue. Mais deus le beue he-rellet de le ville Finciene, dont le nojet est le même, on voit eausi chânrement que demo celui de Mentone les prevois et le fambleus. On peut très-lepropue, auns doute, eppiliquer de montre de la comme de la celui de la comme de vemeirent de vener ne de Steez, de cette menière de vemeirent le Menton de Steez, de cette menière de vemeirent le Menton de Steez, de cette menière de vemeirent le Menton de Steez, de cette menière de vemeirent le Menton de Steez, de cette menière de ve-

Nullique ea triteir imago.

(1) Medée est représentée, dans le même bes-relief, égorgeant ses propres enfans.

tion qui 'a rien à faire ici (1), elle est en unge pour indique une obliquid, une déclinaison de la ligne droite, et autous lorsque en not est jois tave le nom de quelque membre. Dans un cas semblable, la critique raisonable on peut admettre d'autre interpriation de cette parole, quelquingénieuse qu'on la lisse (c). Le Sommell et la Mort représentés dans les lass-réliefs de cette urne, avaient donc les jumbes pliées. Il u'y a rice en cela d'étonnant, puisqu'elles avaient été travaillées dans un siècle, où le on scrifiait l'étigance la dans un siècle, où le on scrifiait l'étigance la

<sup>(1)</sup> Ainsi un pent interpréter les mots latins negotium confectum, sans craindre d'équivoque, par affaire terminée, quaique l'etymologie du mot confectum composé de cum et facio, put persuader quelques personnes qu'un ne le traduirait pas mal cinsi, affaire tratiée par plusieurs personnes réunies. On trouve dans tontes les laugues beaucuup d'exemples de cette nature. Cependant pour donner de plus grands éclaircissemens, je ferai remarquer que le même auteur vouiant décrire la position de eroiser un pied sur l'autre, position que Lessing veut à toute force entendre dans la phrase dont il est question, cet auteur, dis-je, se sert d'une autre exprescion, et c'est celle-ci: Tor ve erepor vor nodor oniπλέκον το έτέρο: expression claire, bien choisie, sans équivoque, meis qui n'a jamaie été bieu rendue per les traducteurs ( El. II., ou liv. VI., ch. XXV )-

<sup>(3)</sup> Aissi je ue pourrais pas davantage adopter l'expliestiun proposés par Herder dans ses Foreste critiche, e ceta-b dire, que absorpaquipres; roto; zodac puisse indiquer que las deux cufaos cutrelaçaient ensemble leurs jambes.

l'expression et à l'allégorie (1), où l'étude des graces s'avait pas encore appris aux Grees à embellir, par des formes nobles, les images les plus trises et les plus difformes. Cette manière de croiser les jambes, que l'on remarque si souvent dans les figures da Sommeil, est une position nagement employée dans ce niet, une position nagement employée dans ce niet, à un personnage qui s'abandonne au repos, en restant débont, et principalement propre à une figure d'enfant endormi, comme il est le plus souverte trayérieur.

La troistème observation porte sur les formes arrondies, et l'embonpoint qu'on voit dans quelque-unes des figures dont nons avons parlé, ce qui a para à Lessing ne pas leur convenir; aussi, comme il n'avait pas vu les originaux, il a attribué cela aux artistes qui ont manqué d'exactitude en copiant les modéles autiques. Ce corps gros et arrondi n'a rien expendant d'exagéré pour l'âge de l'enfance (3).

<sup>(1)</sup> On avait aussi représenté la divinité de la Mort sous une forme repoussante.

<sup>(</sup>c) Le mème M. Hendre duns le supplément cité ( letter V. Recard du A. Jourse, nouv. V. p. 4.7, n. 6.) per ter V. Recard du A. Jourse, nouv. V. p. 4.7, n. 6.) per A'Optheç, où le porte Toppelle Kargagarier, fait habsien à cette contenuez de Sommell personalié. Il me semble némunion q'u'il n'y a sacro modif de donner i, cette parde un neue différent de son sees naturel, qui aguile seulement hor pelge, qu'illes trés convernable au Sommell, qui cherche à échapper à toute espèce de roubles et de décordres tant un mong q'en physique.

que l'on a adopté pour ces figures. En effet plus ces Génies seulptés sont rapprochés de l'enfance, plus leurs formes doivent s'arrodair. An reste, c'est une idée graeieuse de l'art, qui a inroduit l'usage de représenter ces figures allégoriques sous la forme qui appartient à cet âge tendre, même les Génies des autres classes, et cela peu-tre pour innier Cupidon.

La chereluire de notre Génie est formée en petites tresses, qui nont réunies aux le sommet de la tête; espèce de coffure qui convient à de jeunes enfans, mais les jumbes en paraissent pas, dans eette figure, comme dans le plus grand combre d'autres, posées l'une sur l'autre. De même on ne les voit pas eroisées dans la statte du Sommeli, adoléecent, que nous avons fait graver et expliquer dans le premier volume (i)

# Addition de l'auteur.

Je ne conçois pas comment, dans le commencement du discours, j'si, sans stteniun, décrit cette figure du Sommeil comme ayant les jambes croisées, quand elle n'est pas en effet dans extre position, et je m'en aperçus moi-même peu de temps après. Il me suffira, sans doute, de dire que non-seulement opere

<sup>(</sup>t) Tome I, pl. XXVIII.

in lungo, mais parlant du Sommeil lui-même, fas est obrepere sumnum?

#### PLANCHE XLVI.

ANTIOCRE .

Ce groupe plus petit que nature, se peut compenser le mérite médicore de son exécucompenser le mérite médicore de son exécution, que par la singularité de l'image rare qu'il repérente, e il a d'atunt plus de valeur, qu'il est vérifé, sans le maiodre doute, et parfaitment, par les médialles. Celles qui out été frappère dans la ville d'Antioche, capitale de la Syrie, sou suffrete la même figure, assire, comme sous la voycos, sur les recches du Siltius ou da Trappennete, petites mootagues qui la donnient, et avec la demifigure de l'Ornacte su qui d'âtre à ne piedé (1).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Haut, quatre palmes et quatre onces. Elle est en marbee grec. S. S. en fit l'ecquisition du sculpteur Peolo Cevaceppi, qui l'avait resteurée. La partie de cette statue qui est entique e été trouvé dens la propriété dite le Quadarre, hors de la poste S. Jecn.

<sup>(5)</sup> Veillett, Num. coloniarum, stem. II, p. 24 et 25, croit que ce recher indique le Silvair, et il cita le rasjet Essatue dans les commensaires sur Perigeres. Cest Silvius cependent, et non pas Silvius, qui est le nom Qu'Essatue donne le cette colline, quoique Seides et quelques sastras l'ayent appelés Silpius. Mais comme il peralt d'egolès les écrivaiss cités, que le Silvius eppus-

Comme aur ces médailles le couronne formée par des tours, qui est parée un le voile qui couvre la tête de cette figure, éant rémais vec les particulairés que nous renous d'indiquer, ne laisse aueus doute que en se soi diquer, ne laisse aueus doute que en se soi même la parfaite ressemblance qu'elle a vec monte marbe nous ausure, quoique la tête manque, que nous voyous en elle le simulacre de la ville d'Antiche.

Un des objess qui mérite le plus d'être remerqué dans des images semblishes, c'est la manière sous laquelle l'Oronte cu représenté. Je ne regare la somme ausant curieux de voir son visage sans barbe, ce qui, quoique rare dans les figures des fleuves, n'est pas sans exemple; car le motif a pu en être pris dans exemple; car le motif a pu en être pris dans exemple; car le motif a pu en être pris dans exemple; car le motif a pu en être pris dans exemple; car le motif a pu en être pris puisque telle a été ordinairement. la règle dans elle objess idélement personnifics; muis ce qui doit le plus être remarqué dans cette figure, éen qu'elle ext représentée en demi-cops. Je erois

tenelt à Hyopolis, ville plus sa voisine, qu'à Antioche, je perférerais de reconaître le Trapesonte deux er ocher, qui justiment, parce qu'il est ensi encapté, et parce qu'il s'êlère presque perpendiculaicement sur la pleine, sous la forme d'une teble quarrée, reçui le dénominetion de Trapesonte de rpárseçu, mense. (Strabon, liv. XVI)

Musée Pie-Clém, Vol. III. 20

que cesi no peut tre attrilué au bazard, mais que cebia qui a inagide le premier ce groupe, l'a fait ainsi on pour servir de modèle aux médilles, on pour quelque simalers, et que ce fut d'après lui que fut formé le coin, et que l'artiste sit chereh de ceste faços à indiquer la position de ce flouve, qui avant d'arroser Autiche de sen caux, son précipiamment de son cauxl souterain appelé Caribde, où une plus grande distance venants à se périgiter, il se eache predient quarante auther (1). On a done voulle product quarante auther (1). On a done voulle ne de ceste de la comment de la co

Le caractère médiocre du travail de ce simulaere me fait conjecturer qu'il fut exécuté dans des temps postérieurs à l'époqué<sup>3</sup>, dans laquelle Caracalla resdit à cette ville les privilèges et les homeours que Sévère, son père, lui avait calevés, parce que Ancionée étuit entrée dans le parti de Peccennius son rival. La Syrie dont Autiche était la métropole, était la patrie de la mère de cet empereur, et avait sussi un autre son frée Géra, ses et avait sussi un autre son frée Géra, ses et vait sussi un autre son frée Géra, ses confidences de la mère de cet empereur, et avait sussi un autre son frée Géra, ses confidences de la merce de cette de la merce de la merce de la merce de cette de la merce de l

<sup>(1)</sup> Strabon, liv. VI.

où quelques-uns de ses concitoyens auront occupé des places importantes, et où sans cela, il n'était pas extraordinaire de trouver des images et des simulacres des provinces et de plusieurs villes de l'empire (1).

(1) Dès le temps de Pompée l'usege fut à Rome d'orner les portiques avec les images des nations et des provinces. Quatorze de ces images, sculptées en marbra de Coponium, étaient edmirées sous les portiques du theatre qui portait son nom ( Pline, H. N., liv. XXVI, § IV, n. 13 ). L'attique du portique d'Agrippa ou de Neptune, pen distant de la Rotonde, était orné des images de provinces sculptées eu bas-relief. Ce portique, resteuré depuis par ordre d'Adrien, e été, je crois, sppelé ad nationes par Pline, lieu cité, n. 12, et par Servius, Aen. VIII, v. 721. Huit de ces figuras existent encora à présent, et Demontioso s'est mépris en les prenent pour les Cariatides du Penthéon : elles furent trouvées, en divarses occasions, dans les auvirons de la place de pierre, vers le XVI siècle (Vacce, Mem., pom. 22 ). Quatre autres sont à Naples parmi las sutiquités du Muséa Farnèse; un en voit deux dans l'escaliar du palais Odesculchi, deux au Capitole, savoir une dans la cour des Conservatori, et l'eutre sons la portique du Musée. Ou reconnaît évidemment par les Farnésiennes qu'alles n'eveient pes été primitivement plecées dans le soubessement de cet édifice, mais dans l'attiqua, parce que pour en diminuar le poids, on a creusé par derrière la fût de cas grands cippes, et parce que las figures, qui sont d'un bon style, out été axécutées de menièra à faire lenr affet da loin. Que fant-il de plus! on sait que les imagas des provinces conquises, figoraient dans las vestibules des maisons de laurs veinqueurs ( Pline , Hist. nat. , liv. XXXIX , § 11 ). J'ài indiqué, pl. A. IV, n. 8, à la fin de criotième volune, le premier auser de ce groupe, qui est Eutichides, disciple de Lysippe, et j'ai capitatif que la célébrité de ce simularer dont nous parle Pausanias, aura été cause que d'autres villes de l'Alsé, sitrées aur les bords de ce fleuve, ou multiplié cette image dans un comment de l'active de l'active l'active de l'active l'active de l'active l'active

On peut, d'après la Notizia delle dignità dell'Impero, présumer que de semblables figures qui représentaient des nations étaient même placées dans le palais de leurs gouverneurs. Les cités protégées sa voyaient sur les piédestaux des statues des Césars, on dans leurs temples. Eu nu mot, il y avait de fréquentes occasions pour placer leurs images à Rome. Quant à la ville d'Autiocha en particulier, on vois inséré dans le précieux Abacque ou Dessert, de S. E. M. le duc de Nemi, neveu de S. S., une autre petite statue semblable à la nôtre, qui est egalement sans tête, d'une proportion moindre, at qui n'a pas une palme de hauteur. La figura du fleuva Oronte est anssi peinte dans nue mosnique publiée comme autique dans les Notizie d'antichità de M. Guattani. juillet, 1786, pl. I, dont l'authenticité est cependant révoquée en doute avec assez de raison.

ver., qu'os appelle anjuord'hui le Quadraro, se nomania autreio Quadrato. Poi di en infère que cette dénomination conserve le nom
de l'ancien proprietaire du fonde, qui était.
Hummidias Quadratus, lequel était justement
gouverneur de la Syrie, et demeurait à Antioche eaviron l'an 60 de l'ére vulgaire. Aussi
croit-lid, d'après chi, que le simuleure de la
appinale de la Syrie, placete comme ornement
de la Syrie, placete comme ornement
de visit étre un nomment en mémoire de son
proconnals. Une conjecture aussi bien établie
m'a para mériter qu'on l'adoptit.

J'avais fait la remarque à la p. 225 que l'Oronte est ici représenté sans barbe, et j'en donne pour motif l'usage qu'avaient snivi les Grecs postérieurs à Alexandre le Grand, de se raser le menton. J'avais encore remarqué que le fleuve ne paraît qu'à mi-corps, et comme sortant de terre, peut-être pour faire allusion à la circonstance particulière de l'Oronte, qui se eache sous terre, dans un lieu appelé Caridde, et coule ainsi pendant environ quarante stades, pour se découvrir après vers Antioche. L'abbé Eckel (D. N., t. IV, p. 315), a eru que j'avais indiqué le conrs souterrain du fleuve comme étant le motif qui l'a fait représenter sans barbe dans son image, et il aurait eu raison de condamner une pareille opinion, si véritablement je l'avais proposée. Mais le leeteur conelura sculement d'une telle eritique,

que ce savant antiquaire n'entendait pas aussi bien la langue italienne qu'il comprenait la latine et la grecque. Quant à l'autre difficulté qu'il élève sur l'opinion que ce groupe représente Antioche, et qu'il appuye en cela, sur des figures semblables que l'on tronve sur des médailles d'autres villes, je crois avoir suffisamment repondu dans les observations sur la planche du supplément A. IV, n. 8, de ce III volume: et quiconque connaît combien l'esprit d'imitation dominait dans les écoles grecques, sait très-bien avec quelle facilité les artistes de cette nation s'empressaient de reproduire, en les copiant plusieurs fois, les morceaux qui avaient obtenu des éloges et une grande réputation. Je persiste à voir une image d'Antioche dans ce gronpe, parce qu'on en connaît dans l'histoire des arts une statue célèbre de l'antiquité. Le raisonnement de l'abbé Riccy confirme à merveilles mon explication.

#### PLANCHE XLVII.

LENIL .

Ce beau simulacre, exécuté en marbre gris, réunit à la grandeur de sa dimension, au gran-

<sup>\*</sup> Haut., de la tête aux pieds, aix palmea et demie; longueur dix palmes et demie. Il est sculpté eu très-beau marbre gris tirant sur le noir, et il servait d'ornement

diose da travail, l'aventage précieux de nous offrire un de ces monumens de l'amiquité qui jette de nouvelles lumères sur ce qu'ont saur les naciens cirvisins, et leur donne plus d'authenticité. Paussains nous avait déjà fair remarquer que l'usage étuit de seulpter les inages des fleuves en marbre blanc, excepté celle da NII, pour lequel les aritates choisiassient des pierres d'une couleur sombre, cobestre (1). Cet pour cela que l'on voyait, dans le temple de la Paix, l'effigie colosaid dans le temple de la Paix, l'effigie colosaid dans le temple de na Paix l'enfigie colosaid dans le colosait de l'acceptation de la l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la l'acceptation de la l'acceptation de la l'acceptation de la l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la l'acceptation de la l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la l'acceptation de la l'acceptation de l'acceptation de

autrefois à une fontaine dans la cour des statues du Vatieau; le souverain poutife en ordonna la restauration et dégance par M. Giovanni Pierautouj sculpteur du pape.

<sup>(1)</sup> Pausauias décrivant dans Psophide, ville d'Arcadie, le temple et le simulaere du fleuve Erymante, ajoute aiusi : Hoteiras de, naip rou Aryuntis Neils, noraμοίς τοίς άλλοις λίθε λευκού τὰ ἄγάλματα. το Νείλο δέ άτε διὰ τον Αιθιοπον πατίστι ες Βάλαοσταν μέλανος λίθυ τὰ ἄγάλματα ἐργάζε θαι vouicour: . Les simulaeres des autres fleuves, excepté . ceux du Nil égyptieu, se fout en marbre blane. C'est » cependant un geure adopté que d'exécuter celui du » Nil eu marbre noir , parce qu'il représente un fleuve » qui traverse le pays des Éthiopieus avant de se reu-» dre daos la mer. » Arcadica, on l. VIII, cb. XXIV. (2) Plice, H. N., liv. XXXVI, § II. Nous avons relevé dans le premier volume, pag. 291, u. (1), l'erreur d'Hardouin, qui confoud ce simulaere de bazalte, avec un autre de marbre blane qui existe à présent dans le Musée Pie Clémentin.

même raison sa statue de grandeur naturelle, qui est à la ville Albani (1), et la nôtre, beaucoup plus grande, sont formées dans un marbre gris, dont la teinte et le poli sont pen différens du bazalte.

Pausanias ne donne pas d'autre motif à eet uasge; que celui de la couleur brune des peuples qui habitent les contrées que le Nil arrose et fertilise. On pourrait en indiquer encore d'autres causes; par exemple la couleur noire du sable qu'il rolde, ce qui a fait dire

à Virgile de ce fleuve, qui se divise en sept rameaux (2):

Et viridem Aegyptum nigra fæcundat arena; d'où Aegyptos, Sicher et Melo furent des noms qui le désignèrent dans différentes lanques (5): de-là aussi l'obscurité répandue sur

Indicazione anziquaria della villa Albani, n. 285.
 Georg. IV, v. 291. Par ce motif l'Égypte fut appelée μελάγγειος et μελάμβαλος, « de terre noire, a au sol noit. « On peut voir sur ce sujet M. Heyne

ses sourees, sur son origine, ce qui le fit appeler, selon quelques-uns, Astapo, comme si on voulait dire fleure qui sort des tréabres (1): enfin la dernière cause pent être l'imitation de la seulpture égyptienne qui n'employait jamais le marbre blane.

Tout ce que nous venous de dire, peut lier prisume comme nue chois sentrée, et elle l'est co effet, que ce simulacre couné le représente vraiment le NIL Es affet le choise est démourée par le Sphins, symbole, selon l'opinio de quelques auuers, de la saison de ses crues, mais qui est plus vraisemblablement Pembléme mysique de l'Égypre elle-même (2)), région que plusieurs écrivains nous déstrieur comme uu don du Nil (5). la dépendemment

eu tirant l'etymologie de le couleur des vautours, eppelés per les Grecs ἄγγεποί, d'où est venu aussi le mut ἄγγεπταξειν pour signifier une couleur obscure qui tire sur le noir.

Pline, H. N., liv. V, § 10: Cognominatus Astapus, quod illarum gentium lingua significat aquam e tenebris profluentem.

<sup>(</sup>a) M. Zeega uous eppreud, dans uur uote aussi sevate qu'ingéntieure, pourquoi le Sphiur, dans le culpture des hiéroglyphes sur les obdiliques, a ésé mis comme le symbole du peys égyptien, et perquiul les hebitans lui ant ettrible l'intelligueur réunie à la force, figurées par la tête humeiue placée sur uu corps de lion. (Nummi Gracco-Aegyptill. Bahrian), n. 565).

<sup>(5)</sup> C'est ainsi qu'eu parleut Héradate, liv. II; et Pline, Hist. N., liv. II, § LXXXVII; et liv. XIII, Musée Pie-Clém. Vol. III. 50

de ces attribut constant qui est propre à ce fleuve, la manière deut sa chevelure est disposée nous le ferait seule reconstitre. Car on constit par dans les inages des suures fleuves une pareille coilfure, écst-à dire, où les cheveux sont ons relevés autour du front, et assujettis per un ralson ou diadelme qui cenit la tête, eule srasendhate, colfiere affectée et à celles de Neptune es de Jupière, du trevail le plus sailique (1). On trouve extet nanière bire exprimée dans one colosse qui est au Nation (2), d'ans l'autor qui est au Capitole,

<sup>§</sup> XXI, d'eprès l'eotorité d'Ilomère, Odyss. IV, v. 254 et sniv. Quelques écrivains modernes ne venlent pas à cet égerd ejouter foi en témoignege des anciens, sur le prétexte que dens les derniers siècles, le basse Égypte n'a éprouvé anenn accroissement par les inondations du Nil: mais en ebendonnant plus d'une hypothèse que l'on pourrait établir pour rendre raison d'une si grande veriété d'effets en des temps différenc, on peut dire que les enciens même ont observé, à propos da l'Achélous, que ce flenve, qui par ses debordemeos ne cesseit de repousser le mer jusqu'à faire creindre le déssechement du golfe de Corinthe, aveit cessé de transporter des terres depuie que les régions qu'il parcoureit , auparavent cultivées et très-peuplées, éteinot deveoues incultes et désertes. La même cause peut avoir lieu pour le cours actuel du Nil, et même avec plus de vraisem-

du snivent.

<sup>(3)</sup> Tome I, pl. XXXVII.

dans beauconp de petites figures existantes dans diverses collections (t); enfin sur un très-grand nombre de médailles grecques-égyptiennes et latines (2). Get attribut, se joignant à plusieurs autres motifs très-forts, me détermine à reconnaître le Nil dans la figure de cet homnie barbu, assis, tenant dans la main gauche un corne d'abondance laquelle figure semble être une des principales de la merveilleuse coupe d'onix du Musée Farnèse, appartenant à présent à S. M. le roi de Sicile; bijou aussi précieux par la matière que par le travail, et qui fut bien digne de servir aux riches successeurs du grand Alexandre, pour boire les eaux de leur Nil, qui est représenté dessus admirablement, avec plusieurs emblêmes ingénieux et élégans de ses bienfaisantes inondations (3).

<sup>(1)</sup> Aussi dans les statues de la Galerie Giustiniani , tom. I , pl. 85.

<sup>(2)</sup> Zorga, lieu cité, pl. I. Claudà, IX, 29, pl. V; Trainni, X, 50, pl. VI; Hadriani, XV, 50, et ailleurs. On observers ansoi les médalles lstines d'Adrien avec

<sup>(3)</sup> Cette admirable coupe a tés pabliée par Maffei dans le tome II des Ouseraoidos litetarenis, avec une explication tout-brâni de caprice, et telle qu'elle ne pout antifaire meme les gens les moins échirée par la critique. Pour mieux faire genter l'explication que je donne de ce précieux monument, je l'ai fair par dans les planches du Supplément, et j'y al joint mes comjectures.

Le ercocidie, autre symbole reconan du NII, est sculpié aubs de la statue, mais il est en grande partie l'ouvrage d'un restaurateur. Il reste encor quéque partie antique de la corse d'abondance. La couronne placée sur sa tité est composée d'épie st de plates propres au NII. Le manteau ample et bien groupf qui l'envelopée depuis la partie du milie du corps jumplus-bas, fait souveair de ces vers de Virgine (?), oil d'éérit le NII

Pandentemque sinus, et tota veste vocantem Cæruleum in gremium latebrosaque flumina victos

### PLANCHE XLVIII.

JASON \*.

Cette petite figure dont le travail est médiere, et qui viet pa trè-bien couservée, dei ent intéresante ausant que beaucoup d'autres mieux etécutées, mieux conservées, par la ressemblance qui etiste dans toutes see parties, antiques, avec la fancuse satuue qui ciatijaidi dans la villé Montalto, maistenant dans le palais de Versailles, et que l'oa aeru jusqu'à présent représentant Cicieniants, mais que

<sup>(1)</sup> Acneid. VII, v. 71t.

\* Hauteur deux palmes, cinq onces. Il est en marbre de Luni. On l'acheta par ordre de S. S. réguante.

Winckelmann en l'expliquant, a démontré jusqu'à l'évidence être un Jason (1).

Ce birou est représent dans le marbre, mivast nou sevature telle qu'elle a cir recontécture par Phérécide, un des mythologues les plus anciens et les plus accredités résit qui nous a été transmis par le scoliaise de Pindare (2), abson, qui par anour pour l'agrieuture, conme nous l'apprend aussi Apollodore, vivait, retriés seul dans les champs d'élobles (3), et près du fleuve Austrus, ayant été invité par le roi Pélais, non oucle, à assister au fatal sa-

<sup>(2)</sup> Il est an numbre des Statues de Rome de Maffei, pl. LXX. Le chev. François Firauesi en a donné nue gravure mieux faite. Winckelmanu l'a expliqué dans l'Hist. de l'arz, liv. X1, ch. 2, § 4 et 5.

<sup>(</sup>a) A Fode fysik IV, v. 255, nik pojete appella Jason vip paragraphing. A cell upid in plan and chammers for paragraphing, a cell upid in plan and chammers for exception space of the paragraphing and paragra

Piudare.
(3) Apollodare, liv. I, ch. IX, § 16: πόθο γεοργίας.

crifice où Janon fut oshifiée (1), Isius la charne, que fron vois eslupée as-bade de lui, et ayant passé le torrent un pirds, il se ratuche une de ses asodieles un pied doit, seus vioccuper de chausser le gauche (2). Ce qui fait couse qu'il se précenta devan Pélais hortables, grant un seul pied chaussé (3), et tel que l'oracle avait désigne c'esti qui devant préparer l'oracle avait désigne c'esti qui devant préparer tion de l'enveyre à Calchox, pour l'exposer à prir dans la natigation, ou dans la compute de la toison, eutreprise qui fait le sujet vaste et varié du portine de Argonautes.

Winckelmann, qui a si bien à propos rapporté le récit dont nons venons de parler, n'a pas fait attention à ce que j'ai observé, d'après Pindare, que le pied droit de Jason devait seul être chaussé, et le gauche nu (4),

<sup>(1)</sup> Apollodore, Argonaut. I, v. 14.

<sup>(</sup>a) Cest simi que le racoste positivement Phéréclas, cidi par le sciliaire de Pudaras, pollomiso précied que Jason perdit une assolaire en traversant l'Ansarus. Cest donc à test que dans le nates de l'éclition de Rome de l'average de Wintchanano, on lai arproché da n'aveir pas saivi la tradition d'Apolloniai, comme d'il est voulu altère la fable pour zarrager plus à son sine l'explication qu'il donne. Il a saivi l'auteril de Phérécide qui a plus de poids, et son récit qui convient miexa à ce momment de sculpture.

<sup>(3)</sup> Apollonius, l. c., v. 7.

<sup>(4)</sup> Pindare, Preh. IV, v. 168 et suiv.:

Тарг д догіна па-

circonstance qui répond justement à l'attitude qu'a la statue de Versailles, et à celles de quelques autres copies antiques, attitude qui en confirme l'explication ingénieuse et vraie.

Le seulpteur romain, auteur de notre petite satue, peu instruit des connsissances mythologiques, a négligé ce point essentiel; et s'inaginant, peut-être, qu'il donnerait à as figure une attitude moins forcée, en conservant la position retournée de la tête, il a cleré la cuisse gauche, et a placé une chaussure au pied droit.

Cette petite copie, de même qu'une autre plus de meme qu'une autre plus de me de l'en avait trouvée dans la ville Adrienne (1), qui a cét transférée de nos jours en Angleters, et qui toute deux initient avec précision l'action de la statue qui est en France, montrent la réputation dont l'original jouissait ches les anciènes. Dans les mémoires, qui citte de les actions. Dans les mémoires, qui citte de la statue qui est en France, montrent la réputation dont l'original jouissait ches les anciennes. Dans les mémoires, qui citte de les actions. Dans les mémoires, qui citte de les actions de la statue qui est de l'action de l'a

Hrijne, dapyroros stibilos
Artespis quoro dapit sodi.
Ouen fore folgeniene us pede dessero
Filis colvineme, segmini abros
Egenie sura, pullidar ere
(Suderius et arine chore.
(1) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(1) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(1) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(2) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(3) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(4) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(5) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(6) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(7) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(8) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(9) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(1) M. Gavino Hamiltoni et arine chore.
(1) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(1) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(2) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(3) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(4) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(4) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(5) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(6) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(6) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(7) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(8) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(8) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(9) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(9) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(1) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(2) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(3) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(4) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(5) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(6) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(6) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(7) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(8) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(8) M. Gavino Hamiltoni et arine.
(8) M. Gavino Hamiltoni et arine

\_,

Journ's Burjan de Santine des ouvrages de ancient suitues, noun as renvous nulle part qu'il soit patié d'anceae figure sur ce suje. Certainement on voysit sur le portique de Neptune on d'Agripps, qui fut d'allieru applé le portique de Argentuse, les images de Jason et de ceux qui l'accompagnèrent ans l'expédition de Colchoir, pais on dit que ces figures n'étaient pas sculptées, mais peines (1); et l'image de Jason dont onts parle l'hibotrare, était également printe; et quotique ci (1); et l'image de Jason dont onts parle l'hibotrare, était également printe; et quotique n'un de l'application de

Les parties modernes de la petite figure sont toutes fidèlement copiées d'après celles qui se sont conservées, et très-intactes, dans la statue de Versailles

<sup>(1)</sup> Dion, liv. LHI, dit positivement: Τή τον Αργοναυτόν γραφή ἐπελάμπρυνε: « Π l'orna du tableao

<sup>»</sup> des Argoonutes.
(a) V. la Medée à Golchor de Philostrate le jeune, et l'Epite. 22. D'ailleurs en relisant Plice, il ne parsit pas invraisemblible que l'original de ces sculpiures ait été un brouxe de Licius, éculier de Mirea, la qui Pline attribue les sistacs des Argonautes, H. N., liv. XXIV, S XIX, n. 12.

Observations de l'auteur, publiées dans le t. VII de l'édition de Rome.

J'ai dit dans l'explication du Musée Français, que la statue de Jason, jadis placée dans la ville Négroni, ensuite transportée à Versailles, et maintenant au Musée de Paris, a la charrue antique; que la tête de eette statue est de même antique, mais d'un marbre différent de celui du eorps, et qu'en conséquence elle ne pouvait appartenir à la statue. Mais comme elle lui convient cependant admirablement bien, tant par son expression, que par la position retournée du cou, il faut eroire qu'elle aura apportenu à quelque répétition du même simulaere, tronvée probablement an même endroit, selon l'usage qu'avaient les Romains, comme je l'ai fait remarquer ei-dessus, d'accompagner les seulptures dont ils ornaient leurs palais et leurs maisons de eampagne, de copies des mêmes sculptures.

### PLANCHE XLIX.

Ganimède .

Ce petit groupe est loin d'égaler la manière habile et élégante des deux autres qui repré-

<sup>\*</sup> Haut., le tout ensemble avec le tronc et l'aigle, quatre palmes et dix onces. Il est en marbre de Luni. Musée Pie-Clém. Vol. III. 5:

sentent le même sujet, et que nous avons déjà publiés et enjfunés (1). Néamonius selui-cidoit être également précient et cher aux amateurs des arts autiques, si ce n'est plus encore, puisque nous pouvous avec grande probabilité nous flater qu'il nous offre la composition et la copie du fameux bronza de l'athècien Léozares, qui représentait Ganimède enlevé par l'aigle.

Le fondement d'une pareille idée est tout cuier dans le passe de Pline, où, en parlant des ouvrages en brosse auribaés à Léoceres il ditt. Aquinn sententem quid rapate in Gonymede, et cui ferat, parcentem unquille citain per settem (c). Le groupe de Léocares représentai donc Gusimède au moment où il uit mêtre par l'ajle, précisiente comme le nôtre, et tout pas el que les autres figures qui nour restent de cet échasse des immortels. On voit en outre une répétition, de notre groupe, moiss bien conservér parait les des des la contra de la contra de la contra de la contra tre groupe, moiss bien conservér parait les

Il fut publié dans les Notitie de M. Guattani en 1786, juin pl. 2, accompagné de quelques observations tirées d'un mémoire fort court sur ce groupe, et que j'avais écrit pour M. Vinceuso Pacetti le scolpteur, mon ami, lequel possédait ce morreau dans son atilier.

<sup>(1)</sup> Tome II, pl. XXXV et XXXVI.

<sup>(</sup>a) Pline, H. N., liv. XXXIV, S XIX, n. 17, avant qu'Hardouin y ent rétabli le nom de Léccare, par Tasianus, on lissit fort incorrectement Leocrate: et cette erreur éest conservée dans la feoille citée de Notitée.

monumens de la bibliothèque de S. Marc à Venise, où elle fut, sans doute, apportée de la Grèce (1), ce qui prouve combien on estimait l'original. Cette célébrité convenait bien à l'ouvrage de Léocares, puisque c'est par rapport à son talent que Tatian reprochait aux Payens de rendre des honneurs à ce mignon de Jupiter (2). La composition de ce groupe est telle, qu'on voit facilement qu'elle a été imaginée pour un ouvrage en bronze, qui peut se soutenir appuyé sur un tronc bien plus délicat qu'il ne devrait l'être pour nu gronpe en marbre, et qu'ainsi la figure pouvait paraître suspendue en l'air, supportée entièrement par l'aigle, qui semble s'envoler. A toutes ces conjectures ajoutons la remarque que dans notre marbre, comme dans le bronze de Léocares, l'aigle, pour ne pas blesser les membres délicats du jeune garçon qu'il culeve, a placé sur ses flancs et sous ses serres la chlamyde de Ganimède, de sorte que nous pouvons y reconnaître la figure décrite par Pline: parcentem unguibus etiam per vestem: alors il me paraît que l'on peut assurer, ce que d'abord on n'avait fait que soupçonner, que nous possédons, dans ce groupe, une co-

<sup>(1)</sup> Zannetti, Statue dell'antisala della libreria di S. Marco, tom. II, pl. VII.

<sup>(3)</sup> Adv. Graecos, § XXXIV.

-/

pie du bronze si célèbre du statuaire Léoeares (1).

Il semble, à la description que Pline fait de ce bronze, que de son temps il était à Rome: et on conserve à présent dans le trêor Médicis une haut de mattre, avec de cerncieres, qui sonessit autrefois le Gasinède de Lécatea, ou une de ses copies (5). Sans dont l'épigraphs n'els pas du temps même de l'ariste; espendant elle pourrait avoir porté le groupe originali cer il y a bescoop d'ouvrages en bronze avec une base de markre, sur la possible de l'ariste (5).

(1) Cet illutre artine foriant du temps de Philippe, pire d'Alcandre le Grand, et Il diati Fintere de l'acti Fintere de l'acti Fintere de l'acti Fintere de l'acti Fintere de lo Olimpia (Panana, E. E. I., et. XX): il travalità sunt anx has-rilefé de la fapide orientale do timeset tombeso de Manasle; occi prouve que l'Artinius, event de ce roi des Cariens, ne poavait être la même qui combatti pour Xerzis à la basilla de Saluniess.

(s) L'inscription qui a été dans ls ville Médicis, rapportée par Spon, Micoll., sect. IV; et par Winckelmann, Hit. de l'art, liv. IX, ch. III, § II, est ainsi:

TANIMHAHC AGOXAPOTC AGHNAIOT

dans le premier mot il y s I pour Y, dans le second O pour Ω, car Λευχαρής, Leocares, s'écrit avec o lone.

(5) Pausanias en peut donner plus d'un exemple. Je

d'un autre côté c'était aussi l'usage de mettre les noms des auteurs originaux sur les co-

me contentral d'en clier un qui vient de mêtre fourni par me découverte récent. Dans les fosilles ouvertes à Locri, par ordre de l'annateur échiré le availler Daminque Vennit, ou a tronvé anne petite etatre de hvouse d'un ayje très-bean et recherché; elle est hante de trois planes applications; et quéqué dépouvrué de ymbolés, pulmes applications; et quéqué dépouvrué de ymbolés, pulmes applications; et quéqué dépouvrué de ymbolés, pour de la comme de la comme de la comme de la comme de pour de la comme de la comme de la comme de la comme de pour de la comme de la comme de la comme de la comme de pour de la comme de la com

**PTNOE** Φρόνος, que je crois être le même sculpteur en bronse, que Pline appelle Pheynon, et il le met parmi les disciples de Polyclète ( H. N., liv. XXXIV, § XIX, pr. ): nons trouvous la même variété dans Aristophane pour Pluto et Plutus (Plut., v. 727); et de même Androgeus et Androgeo, Icario et Icarius, Jasio et Jasius, Lampo et Lampus, Eurythio et Eurytus, qui sout des noms de la même personne (Apollodore, L. III, ch. X, 5, 6; ch. XII, 1, 5; ch. XIII, 1: Homeire, IL Γ, 247, v. Verheik, ad ant. Lib., pag. 256). Si Frinus le statuaire avait la même patrie que sou maître, ou peut dire que ce nom a été en honneur chez les Argiens, anaquels les oracles des Dieux avaient donné pour devise cette espèce de grenouille ou de crapand, qui est désigné dans la langue grecque par le mot Opéroc, Phrynos (Apollodore, liv. II, ch. VIII, 5). Les noms de Phryné et Phrynéeus ont la même raciae. Mais laissons de côté ces sujets peu certains ; la forme du O et du P conviennent parfaitement avec l'époque que Pline a assigné à ce sculpteur, qu'il fixe aux Olympiades LXXXVIII et XCV, environ un demi-siècle avant Alexandre le Grand. Le style même du travail semble, par les caractères presque ébauchés, par Pline lai-même, pies de leurs ouvrages (1), et l'incorrection de cette épigraphe me rend plus vraisemblable ma seconde opinion.

find h une dyoque antificieur aux prefeccionemmes de Prazilles et de Liujepe, et par disigné de Candiphere de Polyclits, que Winckelman a trèvi-ingénieurement reconnece, quinte par conjecteur, dans na bas-reille de terre cuite (Momen inde, n. 485). Que ce hreuz sont rere et dinne certific relaver, ne cutte du mérite de l'int, cels se concerns facilments par quiconque Niguere par le regre glorist qu'on a de ce qu'il réstant par le comme mercan de ce sattinte, que le saction crivation act va dégans de sonner comma les plus colièbres.

(1) Tel est, peut-être, le nom de Lysippe mis sur une statue d'Hercule peu différente de celle Farnèse, que l'on conserve au palais Pitti à Florence. L'original était, peut-être, de bronse, d'ane petite proportion, comme la plus grande partie des ouvrages de Lysippe-L'athénien Glycon qui en le copiant avec un art admirable, dans une dimension presque colossale, en changes na peu la positian, a gravé, avec très-bon droit ; son nom sur l'Hercule Farnèse. L'épigraphe ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ EHOIEl sur une statue d'Apollon nouvellement trouvée dans la selle Adrienne, dans la propriété du défunt comte Fede, sans indiquer ni la pere ni la patrie de cet Apollonius, est, peut-être, un indice que ce marbre a été copit d'après l'ouvrage de quelque célèbre artiste du même nom , d'autant plus que le style du simulacre n'annonce pas un aussi sare talent. Il me semble que les noms de Nicolas et de Criton, sont ajontés aux Cariatides de la sille Albani, plutôt que d'être les noms des artistes qui sculptèrent les originanx de ces figures, ils seront ceox des sculpteurs qui ont exécuté les figures alles-mêmes, lesquelles ressemblent et même sont d'un travail inférieur à quelques antres qui existent encore sans aucun nom d'antent.

Il n'est pas nécessaire de parler de la tiare phrygienne, de la chlamyde, du chalumeau. instrument pastoral; tout cela est suffisamment éclairei par ce qui a été dit silleurs à propos d'autres images de Ganimède. Mais il faut remarquer le chien, dont Virgile n'a pas oublié de parler, ainsi que de ses abois, dans la description qu'il fait de l'enlèvement de Ganimède, brodé sur le manteau d'Enée. Si on lit attentivement ce passage du poeme, on verra clairement que Virgile a en en vue notre groupe, ou celui de Léocares, dont nous le croyons une copie (1): et même l'épithète de frondosa qu'il donne au mont Ida, pent nons expliquer le motif de l'arbre qui soutient avec tant d'art toute la composition.

# PLANCHE L.

## GUERRIER PERTGIEN \*.

Quoique l'opinion commune s'obstine à donner le nom de gladiateurs à de semblables fi-

<sup>(1)</sup> Virgille, Amenik, V. v. 52: Intertupup uner fundens regius tida Velocet incubo cirvos, currupup fisignt Acer, achientest simili, gum pranspes als Ida Soblimem publishe raquis toris armingre uncis. Longaco figuiam requelipum and sidera tendant Castodes; nacrique casum latratus la unes. "Il est sculpti ein matrice de Lain. Haut, de trois "Il est sculpti ein matrice de Lain. Haut, de trois

gures, espendant la undité qui était le carstre du cottume fhorique et un phologique, la différence évidente de l'habillement et des armes que l'ov voit des figures qui certainement sont des gluisques que et de belle figure d'un guerrier combattant, remereré sur son genon, la tête couverte de la tiere phriguense, ayant son bondier à terres, pent avoir appartenu à quelque un git et de 1 fable greeque.

En etaminat attentivement l'attitude injeineuement comporé de sette belle attan, je me retrae co figures de barbares vaineus, terrassés, que les antites anciens employèrent segement pour soutenir des attanes évipostres, comme l'a judiciencement remarqué Bonoarroti (x) Dans ee ess, considérant que l'histoire mybloògique o'dére pas ordinairement d'autres figures questres que celles des Amasones, qui furent les premières, selos Lysias, qui combai-

palmes, trois onces, depuis le bras levé à la base. Il était jadis dans l'atélier da sculpteur Barthelemi Cavacepoi: les iambes et les bras sont restaurés-

<sup>(1)</sup> On peut voir dans Fabretti, Col. Traj., p. 236 et suiv.; dans Winchelmann, Monum. incid., p. 197, 198 et 199. Cette comparation a été plus amplement observée dans l'explication de cette figure appéée le gladiateur Borphèse, jusqu'à présent incidits.

<sup>(2)</sup> Osservazioni sopra i medaglioni, ec., Caracalla, n. 2.

tireat à cheral (5), il me paralt trè-possible que motre Phrygien iei représenté, ait fait autrefois groupe avec une statue équestre d'Amasone, qui faissit allusion à la fable d'Homère aur l'irruption que les Amasones firent dans la Phrygie, et de la guerre qu'elles soutinrent coutre les peuples de l'Asie (2).

L'opinion d'Hermolaüs Barbarus, suivie généralement, qui eroit que les Hyppiades, ouvrage de Stephanus (5), n'étaient que des Ama-

<sup>(1)</sup> Oras. funebr. de auxil. Corinsh., p. 56, éd. Reiske. Ainsi dans Homère on ne reconnaît pas d'autres cavaliers que cenx qui combattaient dans des chars. A la vérité la frise qui eutoure le mor extérieur de la chapelle du Parthenon à Athènes, et qui représente, selon ce que j'ai era pouvair établir ailleurs , la pompe des Panathénées, présidés par Thésée, nous présents un graod combre de figures équestres. Mais ces figures y ont vraisemblablement été représentées presque par une espèce de prolepse, ou anticipation. Les Athéniens qui se plaisaient à faire de semblables cavalcadee autour des temples, comme nous l'apprend Xénophon, auront en la vanité d'en attribuer la première institution à Thèsée lui-même; avec une vérité égale à celle par laquelle, cootre le témoigoage de l'histoire, lle lui firent l'honneur d'avoir introduit parmi eax la démocratie.

<sup>(2)</sup> Elle est indiquée dans le l', on liv. III de l'Iliade, v. 184 et saiv., et cette irruption y est présentée comme une entreprise mémorable et grauda: Otrée et Migdon avec leurs alliés leur upposérent de la resistauce.

<sup>(3)</sup> Pline, H. N., liv. XXXVI, § IV, n. to. Far Hyppisaler on pontrait encore cuteodre les filles d'Hyppins, tiran d'Athènes, s'il eu a cu plusieurs aussi fameuses et

Musée Pie-Clém. Vol. III. 3:

zones à cheval, ne manquant pas d'une grande vraisemblance, est encore confirmée par la quantité de figures d'Amazones combattant à cheval qui nous ont été conservées jusqu'à présent, soit en brouxe, soit en marbre (t).

Le travail de cette figure est fait avec soin; il exprime à merveilles l'action, et annonce des connaissances anatomiques. Le ciseau cependant en est un peu sec, de sorte que l'on peut supposer que ce morceau est la copie de quelque beau

common qu'Archelite, dont Thuccide, liv rus, a partie inte que des minutes et de un minutes en de un de deute regarder l'aprission de Butterau comme le plas veria, d'autre plus que de l'aprission per de l'archelite de l'archelite d'archelite d'Archel

over Title on he status on bronze d'Harvelannon, probiblic dans le mon et de Poosen, p. 6.3 et 65, et 40 per blicé dans le mon et de Poosen, p. 6.3 et 65, et 40 per est mattens par an terme on benefa hentile reversel, finisat alluére à le campage où de parrils hernée et matère ex voyaires fréquement répundos. Telle et tensi le figure équestre, en matère, du parce de la ville Bengière, de l'Amassen qui combat un compagnon d'Harcale. Tells sont esfont les groupes d'Amassens de Farnées celle. Tells sont esfont les groupes d'Amassens de Farnées et de combattans, qui ne sont pas de proportion plus grande que source fagine présente. modèle en bronze, maitire qui se prête à plas de précision, et que nous vopons truités par les notes articles, de maière que les lignes et les contours offeret moins de morbidosse que dans les marbres, parce que ces contours ont basoin d'être plus fortemens pronoceés sur le bronze, pour être facilement distingués à cause de sa condeur sombre. Cette méthode ent encore nivîrs quelquéstis dans les seulptures en marbres pour fre facilement distingués à crease de sa condeur sombre. Cette méthode ent encore nivîrs quelquéstis dans les seulptures en marbre noir (s).

Si espendant ou von regarder comme vraisembhalt Poplinie exposé e-deven, les Hyppiader dans eculptés en markre, il Budra starthere cette s'écherens de ayle la mairier particulière du sculpteur qui en avait fait les copies, parce qui lanux d'arriver dans son ouvrage à la précision et à l'intelligence de Ureignal, il haura pu, comme cella est sasse ordinaire, attriudre le degré de facilité et de morbidesse de son modèle.

<sup>(1)</sup> Il est arrivé de-là que les sculpteors les plus adroits en copinot co marbre blace des origineax de broose ou de marbre noir, out adopté un soire style; témoliss les copies actiques, en marbre blauc, du Vatican, de Borgèhes, des Ceutaures du Captiole, dout les origimox soot en marbre uoir, faits par Aristée et Papiss PAppreditées.

## INDICATION DES MONUMENS

CITÉS DANS LE COURS DES EXPLICATIONS,

RT REPRÉSENTÁS DANS LES DECE PLANCRES A ET B.

SUPPLÉMENT DES GRAVURES.

1

A. I. num. 1. Le profil dessiné au num. 1 est pris sur la médaille de Lucilla, sur le revers de laquelle est empreint ce portrait, avec l'épigraphe ΣΕΧΤΟΝ HPωA , Sextum heroa. Les antiquaires y reconnaissent, avec assez de raison, Sextus de Chéronée, le maître de Marc Aurele. En effet la barbe, la chevelure et le pallium semblent annoncer un philosophe, et il n'y en a pas d'autre de ce nom, de ces temps, à qui on puisse avec plus de vraisemblance attribuer ce portrait. Voyez la planche XVIII et ses notes, spécialement la n. (1) à la page 96. Dans la planche A. III, num. 5, on a représenté le profil de la belle tête de marbre appartenant à la statue publiée dans la planche même, et que nous attribuons à Sextus de Chéronée. Quoique les portraits des médailles grecques de seconde forme, et de l'âge où régnaient les Antonins, ne soient pas si caractéristiques, et si bien distinguées pour ponyoir se former une idée très-exacte des physionomies, on doit cependant remarquer comment les chevelures boudies as correspondent dans les deux profils, de même le sourcil élevé, le contour du nex- et aussi la barbe, à moiss que dans le simulaere on ne l'air rendue plus longue et plus signe en le restaurant, penetre avec le dessein de faire ressembler uux Césars de est que cette belle étes, à bise conserée dans toutes les autres parties. Mais sur la médaille, et au la sauce que l'on attribué à écreta de les et au la sauce que l'on attribué à écreta de le dessein de l'air de l'air

A. I, num. 2. Le profil de Lienrgue gravé au num. 2 a été tiré de la médaille insérée dans le Musée Britannique de Haym, et rappelée à la pl. XIII, n. (2), p. 61. Le P. Froelich l'a répetée dans sa Notitia Elem. Num., à la pl. XXI. Cette médaille même, d'une petite dimension et d'un travail négligé , ne donne pas une idée suffisante du portrait de Lieurgue, dont les traits ont dans la statue des caractères plus assurés. Pour faciliter la comparaison, on a fait graver ee profil sur la planche A. 111, num. 6-Une observation faite des deux physionomies ensemble, confirme l'opinion proposée et soutenue dans l'explication de la planche XIII, et nous assure toujours plus que ee précieux monument nous représente l'image du législateur de Sparte.

Dans mon ouvrage sur l'leonographie grecque j'ai fait graver une médaille du Musée qui est daos la Bibliothèque R. de Paris, sur laquelle médaille le profil de Licurgue ressemble infiniment à celui de la statue que je lui attribue.

A. II., num. S. La conformité de l'Infuita.

qui rasamble la cheveur de la Vestula Bellicia, arec celle de notre status gravée un la
lapende XX, résulte de la comparsion de
la premièra tirée de Buonarroit, et dessinée au
num. 5 avec la secoude, copide de nouveau
en profil la planche A. IV, num. 7. De cestre
conformité j'ai erro pusovie ne déduire que la
femme même, à qui ce simulacre appariteut,
si elle n'est pas une Vestale, sers au moins
une pettresse. Il faut voir l'explication de la
planche elle-mome et les notes.

A. II., num. 4. Comme en expliquact la stauce gravée sur la table XXIV, j'ai proposé quelques conjectures, pour en cocalere que le jeune homme qui est esclujée, syant la préteste et portant la balle, est Marcellas, le liñ d'Auguste, si j'ai peacé faire une choice agréable aux lectures en donnact ci le profil de sa tête, comme déferminant davantage ses traits et pouvant servir plus facilement à une com-

paraison.

A. III, num. 5. Voyez la pl. A. I, num. 1. A. III, num. 6. Voyez la pl. A. I, num. 2.

A. IV, num. 7. Voyez la pl. A. II, num. 5.

A. IV, num, 8. C'est le revers d'une médaille de grand bronze de Caracalla frappée à Antioche, métropole de la Syrie, et que j'ai citée

planche XLVI, p. 224, note (1), comme un moyen très-certain, pour découvrir dans la statue que j'ai fait représenter une image de la même ville. Si l'on voulait en avoir une autre preuve, on pourra voir dans le Thesaur. Brandeburg. de Béger, (tom. III, p. 185) une semblable figure couronnée de tours, avec l'épigrafe: Genio Antiochensium. Il est d'ailleurs bien connu que de semblables figures de villes personnisiées étaient appelées par les Grecs du nom de Tuzir, Tyche, que l'on traduit ordinairement par Fortune, d'où Territor: Trcheum, était le nom donné au temple dédié dans chaque ville à son Génie tutélaire; comme le prouve amplement Valesius, page 182 de ses commentaires sur Eusèbe ( De Martyr. Palaest, ch. IX ). La médaille d'Adrien, sur le revers de laquelle est nue femme avec les tours qui la couronnent, et l'épigraphe TYXH ΦIΛA-ΔΕΛΦΕΩΝ, Fortung, ou plutôt Genius Philadelphensium, rend on ne peut plus évidente l'opinion émise à ce sujet. J'ai noté tout cela, parce que je m'ouvre ainsi la voie pour découvrir quel a été l'autenr original de ce simulaere de la ville d'Antioche, on suivant la phrase greeque, de sa Trche: simulacre répété tant de fois fidèlement sur des coins de médailles, dans différens âges, et recopiés, sans changemens, dans les Tyche de plusieurs autres villes, placées sur la rive de quelque fleuve célèbre, comme celui d'Edesse, de Singara, de Samosate. Entychide de Sycione, qui est l'auteur du simulacre, était élève de Lysippe. C'est Pausanias qui nous a cooservé cette notice; mais le passage où il en parle, n'a jamais été encore entendu, parce que les traducteurs, comme l'observe Valesius, lieu cité, ont voulu traduire le mot Toyn par Fortuna, saos s'apercevoir que souvent il signifie le Génie de la ville, ou la figure qui la représente. Voici le passage de Pausanias ( EL 11, ou 1. V1, c. 11): Έυτυχιδης Σικυόπος παρά Λυσίππη δεδιδαγμένος. . . . οθτος καί Σύροις τοῦς ἐπὶ 'Ορόντη Τύχης ἐποίησεν άγαλμα, μεγάλας παρά τον έπιχορίον έχον τιμας « Il sculpta pour les habitaos d'Antioche sur « l'Oronte, la statue de la Tyche (ou Génie « de leur ville ), laquelle est teone en graode « vénératioo par le peuple de cette contrée. » Kuhnius a déià fait observer sur ce passage, que les mots Dipos és én' 'Oporty sont une simple périphrase des habitans d'Aotioche.

A. Y., num o Cette statute fort singuliter, apparient à la collection de M. le cherralier Henri Blandell, dost 2003 avos d'êtja prité, assateur pleio de goût, et qui à son amour pour les leurs-turis pois cetuil des helles-letres. Elle était avost dans la ville d'Este, et alons groustiements restaurée. Telle qu'on la voit à pré-sent, elle a été depais restaurée avec bon goût par M. Liandovoit et d'Este, hallès eculpturs. On a distingué dans la gravure ce qui est moderne de l'acciner, par des ligoes poneutées.

Ce qui distingue cette rare figure de tant d'antres semblables, c'est l'épigraphe, indubitablement antique, qui est gravée sur sa plinthe, et dans laquelle on lui donne le nom

### ANCHYRRHOE

écrit ainsi, selon moi, au lieu d'Anchirroe, nom d'une nymphe célèbre que l'on croysit fille du Nil et femme de Bélus, de laquelle eut son origine la malheureuse famille des Bélides, par les aventures d'Egiste, de Danaüs, et de ses filles, dont il est tant parlé dans les fables grecques. Le nom de cette nymphe, qui est altéré de différentes manières par les mythographes, a été ingénieusement établi par M. Heyne dans Apollodore, à la place de celni d'Anchinoe, qu'on lui avait substitué (ad Apollodor, liv. 11, 1, 4, Not., pag. 260). Je ne fais aurun doute que dans le passage de Pausanias, qui parle des nymphes vénérées à Mégalopolis, on ne doive rétablir le nom d'Anchirroe à celui d'Archirroe que l'on y lit, d'autant plus que sa compagne est nommée Myrtoessa, nom d'une nymphe de la Lybie, puisque on avait donné cette dénomination à un promontoire de la Cirénée (Pansanias, Arcad., ou liv. VIII., ch. XXXI; Scol. Apoll., II, v. 507), Le lotus dont le restaurateur lui a orné la tête, convient tout-à-fait à une nymphe du Nil; le petit vase qu'on a ajouté dans sa main gauche, est selon la description que Pausanias a faite de la statue d'Anchirroe; il Musée Pie-Clém. Vol. 111

258 correspond à la position de la nymphe qui paralt, suivant le mouvement du pied droit, deseendre de sa plinthe, pour puiser de l'eau sur le bord de quelque fontaine, et qui à cet effet relève sa robe au-dessous du genou. Cette action gracieuse n'a pas pu être bien connue dans la plus grande partie des copies de cette belle sculpture; on n'a pu aussi lui restitner ec qui leur manquait: on l'a devinée, et on l'a eonservée dans la statue de Saxe (Statues de Dresde, n. 19). Par le grand nombre de copies on peut croire que l'original sortait des mains d'un célèbre artiste, qui l'avait fait en bronze, ou en marbre; quel il pût être, et où il était, je l'ignore. Je risque seulement une conjecture. C'est que comme on avait placé sous le portique d'Apollon Palatin les statues des Bélides, ou Danaïdes, descendans d'Anchirroé, et nées de Danaus même, fils de cette nymphe: même les statues de leurs cousins fils d'Egiste: il ne semble pas improbable que l'on y trouvât eneore la statue de Bélus, et celle de la nymphe Anchirroé son épouse ( V. la planche II du tome précédent ). Nous avons fait mention, à la planche XLIII, p. 189, dans la note (1), de ee simulacre unique et très-enrieux.

A. VI, num. 10. La présente petite statue a été tirée de la riehe collection de son excellence M. le chev. Azara, conseiller d'état et ministre plénipotentiaire de S. M. Catholique près du S. Siège. Elle correspond en tout à celle qui a été publiée dans la planche X, et par la corne d'abondance, en partie antique, existant encore dans la main droite, prouve comment on doit restaurer ces figures qui pentêtre expriment la Concorde, ou d'autres divinités qu'on avait coutume de représenter avec ce symbole de l'abondance. Octave Anguste dédia par cette raison une grande come d'abondance d'or, ornée de superbes pierres gravées, très-précieuses par leur nature, et comme objet d'art, l'une desquelles, et même celle de la moindre valeur, était, suivant ce que dit Pline, la fameuse pierre gravée de Polyerates, ouvrage de Théodore Samien ( Hist. nat., liv. XXXVII, § 2). Le travail de cette statue, qui est très-élégant, a été assez convenablement restauré par le portrait de l'austine la jeune

lequé a remplacé la site. 
A VI, mar . 1. Ce fragment de statue semblable an pécheur de la planche AXXII, qu'on a eru d'abord un Scéaque, que depuis Winckelmann a pris pour no neclave, confirme le caractère du suijer que j'ài trouvé dans cette figure, tant par rapport au petit panier de pécheur contensat des poissons, qu'il tient dans la main ganche, qu'en égard au ventrade dont il est ceint, et qui n'est pas la retriaement pour la décence. Winckelmann a vu cette senlpure dans la vigli Attieri, loraviji I'a décrite; plure dans la vigli Attieri, loraviji I'a décrite; elle est aetuellement parmi les antiques que possible Thabile statuaire Vincese Pacetti.

A. VI, num. 12. On voit iei en son entier la Torque, collier de l'enfant votif, expliqué à la planehe XXII avee chaeun de ses crepundia fidèlement imités. Ils consistent en dix-huit pièces. En commençant à la gauche du spectateur, où le collier s'attache sur l'épaule droite, daquel en descendant sous le bras gauebe, après avoir passé dessus la poitrine, il remonte ensuite sur le dos; on remarque dans la première partie quelque chose qui ressemble à une fleur. Nous avons déjà fait observer que l'on voyait souvent suspendus à de semblables colliers des images de fleurs que l'on appelle liliola-Si quelque personne croyait plutôt y reconnaître une étoile, comme le marbre n'est pas très-bien conservé, et que les contours sont assez incertains, on ponrrait y voir la sucula qui est du nombre des crepundia du Rudens de Plaute (act. 1v, sc. rv, v. 125), nom que les aneiens donnaient aux étoiles Hrades; et il me semble qu'en adoptant ce sens, il sera plus juste qu'en lui faisant signifier une certaine machine turnus ou burbura selon la dénomination moderne. Je ne vois pas comment on pourrait aisément, ou par le motif de quelque superstition, placer cette machine parmi les ornemeus d'un collier; ce qui encore serait plus à propos que de traduire, comme font quelques-uns, le mot sucula pour une trojerella. Vient ensuite la demi-lune, lunula, et sur la troisième partie la petite hache à deux fers,

sericula ancipes, symboles, desquels il a été question, comme des précédens, dans l'explication de la figure. A la quatrième place on voit quelqu'objet qui ressemble à une pomme de pin : elle est peut-être une allusion au culte rendu à la mère des Dieux, et elle se voit fréquemment dans les manes mystiques. A la suite d'une fleur, on voit à la sixième place une petite épée, ensiculus, à laquelle succède une main, manicula. Le dessinateur l'a représentée vue dans l'intérieur, ce qui établit que c'était la main ganche. Mais comme il ne reste d'apparent que le contour seulement, ce pouvait bien aussi être une main droite vue endessus. Ceci est assez vraisemblable, parce que quelquefois c'est la droite seule, et jamais la gauche seule, la première ouverte comme pour prier, ou pour une exclamation religieuse. En outre cette main pourrait avoir eu une autre allusion superstitieuse, à laquelle la gauche eonvenait davantage. Dans la huitième nous voyons la lunula répetée; à la suite est un danphin qui a rapport à la dévotion pour Neptune ou pour Vénns. Un instrument, dont on n'est pas certain, occupe le dixième rang. Ce pourrait être un couteau avec son manche sicilicula; il pourrait être aussi le contour d'un rhytium, ou corne servant de coupe, suspendu ainsi par le milieu, comme dans une peinture d'Hereulanum (tome III, pl. LVIII). Il y a une autre pomme de pin dans la onzième place:

après, un martens dans la domième; il nervait de symbole pour Valenis, on les Cabires. Ensuite non répeté les objets déjà cherretés, excepté que dans la dis-reptième ou varu-dernière place, on voit une petite este ou retzezer, un lequelle, pent-être, était insorit le nom de l'enfant, on de ses parens, dont le nomes tiles encore un les cryonadia du Rudous gravés un la petite épée et sur la petite hache (dans le même, v. 12 et niv.).

#### A

B. I., num. 1, 5. Sous ces deux numéros sont représentées deux figures de Perses, dont la tête est ornée d'une thiare, de la manière dont Plaute fait habiller son Persan ( Persa , aet. IV. 2. 2). Ces figures sont tirées de deux différens monnmens mythriaques, sur lesquels ees deux ministres assistent avec des flambeaux au sacrifiee sacré dit le taurobole. La première existe sur un bas-relief de la ville Pineiana. dont nous n'avons pas fait copier la seconde figure, seulement parce que toutes deux soutiennent le flambeau. L'autre est sur un marbre de la collection Giustiniani (Galleria Giustiniani, tome 11, num. 62), et elle tient le flambeau renversé vers la terre, en opposition du premier. Les diverses significations de lumière, de ténèbres ; du jour, de la nuit, d'été ou d'hiver; d'Hesperus, de Lucifer, que les interprètes donnent à de semblablea figures, on peut les voir dans leurs ouvrages. Que l'on remarque cependant la grande conformité qui existe, particulièrement de la première figure dans tout son ensemble, avec la statue qu'offre la pl. XXI.

B. I. num. 2. J'ai présenté en grand, sous ce numéro, le vase et l'étrille qui sont soutenus sur la main ganehe de l'eselave Etiopien , suspendus à un anneau, dont une extrémité rentre dans l'autre opposée, laquelle est à cet effet creusée en forme de tube. Dans la planehe XXXV, ce vase pouvait paraître une petite phiole. On a mieux rendu ici sa figure qui correspond entièrement à celle que les aneiens donnent à l'ampolla ou λήκυθος, dont les différences caractéristiques sont la petite dimension et le non hians nec statim patens exitus (Pline, ép. IV, 50, 6). On voir ici proprement un vase à parfums μυρολήπυθος, pareil à celui que les aoeura de Méléagre, dans les bas-reliefs qui représentent sa mort, approchent de ses narines, pour le ranimer par l'odeur agréable des parfums qu'il contient. Il est bon de prévenir que le titre de l'épigramme 110, liv. XIV, de Martial, est évidemment faux, et an lieu d'ampulla potoria, on doit v substituer ampulla unguentaria.

B. 11, num. 4. Voiei la danseuse Spartiate copiée d'un bas-relief de la ville Albani, dans son Indicazione artiquaria, num. 650, fragment d'un bas-relief plus grand, sur lequel devaient être représentées de semblables danseuses autour d'un temple qui est sculpté sur le fond ; maintenent il n'en reste plus que deux. Des eouronnes Thyréatiques, de feuilles de palmier, ornent leurs têtes. En expliquant le pl. XXXVIII, note (1), pag. 180, j'ai eru que ees ehœurs de jeunes danseuses appartenaient aux fêtes Caristides qui se eélébraient en l'honneur de Uiane, comme si ces danseuses s'étaient habillées de tuniques rélevées pour imiter le costume de la Déesse. Maintenant j'observe que cette façon de se vêtir était en usage chez les femmes de Sparte dans beaucoup d'occasions, et e'est sur cela que S. Clément d'Alexandrie se fonde lorsqu'il dit « Qu'il ne convient pas de · porter des tuniques rélevées au-dessus du genou, comme on dit que le faissient les e jeunes fille de Sparte: Oude yap unip yore, na-Banep rac danairac duci naphirec, iorodichas nalor. Pour moi je crois que la nudité des jennes filles, qu'on a reprochée à la législation de Lyeurgue, qui la permettait non-seulement dans leurs exercices, mais même dans les pompes et dans les chœurs des fêtes publiques (Plutsrque, in Apopht. Lycurgi), que eette nudité, dis-je, n'a jamais été complette, mais n'était que l'usage des filles sportistes de paraltre en tunique courte et simple, comme nous la représente cette gravure, ou comme la jeune fille vainqueur, publiée dans la planche XVIII. Nous sommes déjà prévenus par les interprètes

d'Hésiode (Opera et dies, liv. 11, v.9), et par Virgile (Georg., l. 11, v. 298), qui l'a imité, que suivant le Isngage des auteurs classiquea grees et latina, des personnsges vêtus de cette manière étaient appelés Nus. Néanmoins il est remarquable de trouver à observer la ressemblance préeise qu'a cette figure, avec celle d'une victoire ailée et dansante autour du Palladium, qui est sculptée sur la cuirasac d'une statue impériale (planche XI). On voit psrmi les antiques de la maison Farnèse un Torse semblable, excepté que les figurea qui sont auprès du aimulacre de Pallas, sont sans ailes, et toutes deux dans une attitude uniforme. On doit regarder la seulpture Farnésienne comme plus antique, puisqu'on y voit des jeunes filles de Sparte représentées dansant auprès de l'effigie de Minerve, qui était la première divinité tutélaire des Lacédémoniens. Un artiste postérieurement, aoit par capriee, soit par ignoranee du véritable sujet qu'exprimait ee basrelief, aura tranformé les deux Spartiates en deux Vietoires, y ajoutant les ailes pour plus grande évidence.

Le locteur ne doit pas ignorer que M. Zoega, dans son excellent ouvrage sur les Bas-relicés antiques de Rome (tom. 1, p. 111 et suiv.), a présisément attaqué l'explication que j'ai donnée de cette figure de danseuse et de semblables. Il les eroit des Hyérodules, ou des femmes attachées an aerrice des temples, ct cselares de la companya de la companya de la com-

Musée Pie-Clém. Vol. 111

ves des divinités payennes, desquelles Hyérrodules il est fait mention par les anciens divivains, spécialement pour les temples de Vénus: et il d'est pas floigné de penser que les danseunes représentées sur ce bas-rellé faisont consacrées au eulte de Vénus. Je laisse au leeteur éclairé à examiser ces opinions, et à les juger.

B. III, num. 5. Ce bas-relief de la ville Albani, qui est décrit dans l'Indicasione au numéro 215 pour un esclave Lecitophore, est aussi rapporté par Winekelmann. Il me semble, en voyant ee riehe pallium, dans lequel le corps nu de eette figure de jeune homme est enveloppé, qu'on peut y retrouver un athlète qui va à la Palestre, ou bien plutôt un philosophe cynica e gente, selon Plaute (Persa I, 3, 43), qui porte lui-même ampullam, strigilem, etc., ce qui a fait donner le nom de άυτολήποδος à de telles personnes. Quoique les Cyniques ne fussent pas les seuls qui portassent avec eux les instrumens pécessaires pour leur bains, mais que beaucoup d'autres le faissient pour affecter une certaine force d'esprit et de philosophie, comme le sophiste Hyppius dans Apulée (Florid. II, in prine.), lequel se vantait: fabricatum semet sibi ampullam quoque oleariam quam gestabat, lenticulari forma tereti ambitu, pressula rotunditate: juxtaque honestam strigileculam, recta fastigatione clausulae, flexa tubulatione ligulæ, ut et ipsa in manu capulo moraretur, et sudor ex ea rivulo laberetur. Il n'y a pas de monument qui ait plus d'analogie que celui-ci avec le simulacre de l'Ethiopien Lecitophore gravé planche XXXV.

B. IV. n. 6 et 7. Ce numéro offre le dessin très-exact d'un petit buste de bronze du prêtre borgne on mendiant ( ayupris ) des religions de l'Égypte, dont il a été question à la planche XIII, p. 64 dans la note (1). Le sommet de la tête est ouvert; on y voit la marque qui reste de la charnière du petit convercle qui la fermait, lequel ponvait être levé facilement par quiconque vonlait y déposer la sacram stipem, au moyen d'un tron oblique semblable à celui de nos trones, et qui était percé dans l'intérieur, dans la partie où le cou sc réunit à la poitrine; le don tombait dans la cassette sur laquelle ce petit buste était attaché. Cette espèce d'offrande ou d'aumône était assez en usage, particulièrement dans le culte des divinités qu'on appelait peregrine, précisément telles que l'étaient celles de l'Egypte . parce que ce culte n'étant pas celui qui se pratiquait publiquement et solemnellement comme religion de l'état, il n'était pas, sans doute, également pourvn de propriétés et de revenus, de sorte que ses ministres étaient forcés de mendier, ou s'en faisaient un prétexte. J'ai parlé, dans le passage cité, de plusieurs autres bronzes semblables, aucun desquels n'est aussi bien conservé que celui-ci, que je possède, qui est très-eutier et d'un travail assez élégant. Il est haut de onze onces très-justes.

C. I, n. 1. On voit ici représentés d'abord les contons des figures gravées en camés dans le creux de l'admirable coupe d'ouix que l'on conserve à Naples dans le Muste royal de Capo di Monte. J'ai promis de donnet une explisation ton-latit touvelle de ces figures; et cette explication, à es que je crois, sera plus probable que toutes celles "qui ont été donnet une manural plus probable que toutes celles "qui ont été donnet sinqu'à présent. Je vais donc rempir ma promesse en ce qui regarde la première sondition; ce sera au letteur à jager la se-sonde.

Pour espliquer es que ces figures offerent d'olseur, il sen nécessire d'examiner en premier lieu ce qu'on y reconnaît de certie et d'évident. Tels sont le sphine et la femme qui s'appaye dessus. Elle est un symbole incontext able qui appartient à l'Égypte; et elle a son manteau noud sur l'estonuch, comme on le menaque exclusivement dans les images d'his (Wischelmann, Tr. pr. s'Monum. inted. p. NAI, Nou voyons donc lisi, divinité et personage allégrique de l'Égypte en emmér-termips, poée sur le sphiar, qui est aussi un hiéroglyphe qui signité le pays égyptien.

Cela étant, et convenu, nous aurons aussitôt développé la vraisemblance de l'opinion que je mets en avant; savoir, que le Nil est repriesant dans es camée avec les auriban de con inconduin somuelle et fertilisante, et avec les divisiés tutélaires à qui on es attribusit en partie le cause, ou qui en étaites les ministres. Ces emblémes convincement shoolument touts à une coupe destinée, peu-etre, à contenir les eaux de ce fleuve, et dont les auturiés du pays finisient une loison qu'ils trouvaient délicieuse, et qu'ils regardaient comme sabataire (Jabloudy, Pauth. Augger, liv. IV, ch. 1, 5 1 a ). L'exames de chacune des figures apporters la démonstration de este opi-

nion. Qui me contestera que ce soit le Nil que l'on voit représenté par cet homme assis et barbu? Ce ne sera pas eelui qui sait que les fleuves demi-que et barbus étaient ainsi ordinairement représentés; et que la manière dont les eheveux sont aecomodés, est affectée aux images du Nil (voyez la pl. XLVII ) que l'on voit assis dans les médailles d'Alexandrie, au lieu d'être couché et accompagné d'allusions à ses aceroissemens, comme si ce fleuve, sortant du lit où toute l'année il repose, se levait alors, et venait s'asseoir sur ses rives inondées. La grande eorne d'abondance est encore un signe qui est particulier aux fleuves, et elle n'est pas ici représentée pleine de fruits et d'herbes, parce qu'elle ne désigne seulement que l'abondance et le débordement des eaux. C'est pour cela que cette corpe remplace l'urne, attribut le plus ordinaire des fleuves, mais qui manque ausse sovrent dans les figures du Nil aur les médailles ciries Maffei qui l'e explicit qui l'explicit qui l'exp

. Près du Nil sont assises, aussi demi-nues suivant leur nsage, deux nymphes ses filles. Ce sont, sans doute, Memphide et Anchirroé, l'une épouse d'Epsphos, l'autre de Bélus, qui par-là sont fameuses, et jonent un rôle dans les fables des origines greeques (Apollodore, liv. II. eh. 1. p. 4). La mythologie nous parle de quelques autres qui sont moins eélèbres. Il ne doit pas nous paraître extraordinaire de voir le Nil aecompagné de ses nymphes, puisque c'est à elles que s'applique l'épithète de жадляардіги, fécondes de belles filles, qu'Euripide a donné aux rameaux même du Nil (Helena, v. 1). Les deux compagnes du Nil, ont dans les mains des vases à boire, c'est-àdire, une le rhytium, l'autre la coupe, et toutes deux semblent faire leurs déliees des eaux paternelles douces et fécondes.

Mais les figures qui subsistent sont celles

qui expriment mieux l'intention de l'artiste, et prouvent en quelque sorte mon explication. Les deux jeunes gens qui volent sont certainement des Vents, et eela non-seulement par la draperie flottante en forme d'arc, mais par la conque en trompe que l'un d'eux place sur sa bouche, attributs très-clairs, comme ils se trouvent dans d'autres monumens de l'art, particulièrement sur les bas-reliefs qui représentent la chnte de Phaéton. Ces figures souflest directement vers la figure du Nil, comme doivent le faire les vents Ethésiens, cause, selon Thalès, Hérodote, Luerèee, et la plupart des anciens, de l'inondation annuelle de ee fleuve, en retenant le cours de ses eaux, et à en retarder la chute dans la mer. Cette opposition est expliquée à merveilles par Lncrèce, qui donne ce motif à la crue et à l'inondation du Nil (liv. VI, v. 715 et suiv.):

.. quia sunt aestate Aquilones ostia contra Anni tempore eo, quo Estai albara fernutur, El contra fluvium flantes remorantur, et undas Cogentes sursus, replent, cogunique manere: Nam dubio procul hace advero flobra fernutur Flumine, quae gelidis e stellis axis aguntur: Ille ex aestifera parti venit amnis ad Austro Inter nigra virum perocotuque secla calore Evoriens penitus media e regione divi.

Ce n'est donc pas un effet dn hazard, si l'artiste dans cette partie de sa composition les a placées de manière que leur soufle soit opposé sur la figure du Nil; et ce n'est pas sans dessein qu'il les a représentés sous une forme noble et aimable, comme il econvient à des vents bienfaisans, et qu'il les a exprimés par plusieurs figures; ear les anciens écrivains donnent toujours leur nom au plurier.

La dernière figure est celle qui sert le Ni], il tient sa main sur nn instrument, où me semble placé le nœud de la composition; et à en juger par la noblesse de ses traits, et par la place où elle est située, on peut la regarder comme une des principales.

On a dit que l'instrument que tient le jeune homme dans ses mains, est une baliste; ce qui certainement ferait peu l'éloge de l'artiste, lequel après avoir représenté (comme on l'a prétendu) une coupe aussi grande entre les mains d'un homme barbu, dont la proportion est de la moitié de la stature humaine, aurait ensuite seulpté une baliste guères plus grande que la main d'un bomme. Cette seule réflexion me suffit pour rejetter cette explication; en outre de cela, la baliste n'est pas la machine qui nous est rappelée ou décrite; et encore moins des balistes de cette façon à la main, ou des balestres. Pour moi, ee qui est dans la main de la figure en question, me paralt simplement une manivelle, embellie, par effet de l'art, sous la forme d'un arc. Enfin, pour terminer toute ma pensée, je erois que ee jeune bomme est Rorus, divinité que l'on croyait président aux eaux du

Nil, et à sa erue (Jablonsky, Op. cit., lib. II, eh. IV ), et il est représenté comme fils d'Isis sous les traits d'un jeune homme, et tenant dans le main geuche enveloppée dans son manteau, cette épée dont il se servit dans les eombata eontre Typhon. Il a, comme emblême du Soleil, dans sa main le manche, embolus (clavette), d'une antlia, ou machine Ctésibienne, communément une pompe, inventée précisément en Egypte du temps des successeurs d'Alexandre, et qui exprimait la force du Soleil que l'on suppossit agir par sa ehaleur sur le niveau des eaux du Nil pour les élever, les tenir suspendues, comme l'effet de la pompe sur les liquides de nos vases. Outre les vents Ethésiens, considérés comme ministres d'Isis et d'Horus, la force du Soleil était regardée alors comme une des plus grandes esuses de cette erue d'eaux salutaire, dans Isquelle toute l'Egypte eroyait voir les soins bienfaisans des divinités ses protectrices. Le mathématicien Tymée ne donnait pas d'autre esuse à cet utile phénomène: Timæus mathematicus, occultam protulit rationem . . . : Sole per eos dies cominus facto EXTRAHI (NILUM) ardoris vi. et SUSPENSUM abundare (Pline., Hist. nat., l. V, S X ) Le scolisste d'Apollonius au l. IV des Argonautes, v. 269-70, s'exprime à-peu-près de même en expliquant l'opinion de Diogène Apolloniate sur le débordement du Nil : Asorirec δε ό 'Απολλοπάτης (λίγει) όπο ήλεν άρπάζεσθαι Musée Pie-Clém. Vol. III.

το έδορ ( της Σαγάσσης ) ο τότε εις τον Νειλον жатафіреодая (f. жатафірегая ) битан үйр ждуpocodas tos Nestor ès to Sepes dià to tor filion έις τούτον τὰ ὑπὸ τῆς ἐκμάδας τρέπειν: « Diogènes « d'Apollonia croit que le Soleil attire à lui « ces eaux qui forment le Nil; car il pense « que c'est précisément dans l'été que ce fleuve « se gonfle , parce que le Soleil qui a pompé « l'humidité souterraine la lui communique » (je ne traduis pas le mot Saláovec, que je crois ajonté, parce qu'il ne se rapporte en rien au sens ). Cet emblême de la crue du Nil est celui-ci, fort ingénieusement imaginé par le sculpteur, ou qu'il a su seulement exprimer-Horus, symbole du Soleil, ce Dien lui-même qui, selon Philostrate, se représentait « assistant le « Nil comme dispensateur des eaux de ce fleu-« ve, qui les faisait couler plus ou moins lar-« gement étendues selon que l'exigesient les saisons » ( Tapias auro daipor epiorixe ep od πέμπεται τάις όραις σύμμετρος, Icon., liv. I, p. 757), ce Dieu qui commandait avec sa mère sur la température de l'air, et qui fit dire qu'ils étendaient leur puissance sur les vents ( Lucien , Dial. Jovis. et Men., et Dial. Noti et Zeph.), il soulève les eaux du Nil avec une pompe, emblême de leur élévation, en apparence contraire aux loix de la gravité, en même-temps qu'il commande aux vents Ethésiens de s'opposer par leur soufle au cours, trop rapide, dans la mer de ces eaux fécondantes, les forçant ainsi de fertiliser sa contrée chérie. Le serpent qui s'entortille sur le tube de la pompe un peu au-dessus de la main d'Isis, sert généralement de symbole pour représenter les fleuves, comme l'a démontré le très-savant M. Heyne (Dissertation sur le trone d'Amyclée, dans le recueil de M. Jansen, t. VI, p. 76), et il est particulièrement le symbole du Nil, selon l'observation de M. Zoega (Num. Aegyp., pag. 144, col. 2). Chez les Egyptiens le serpent était le symbole de l'Agatodemon ou Cneph, comme nous l'avons fait remarquer silleurs (t. II, pl. XVII). Cette divinité devait plus particulièrement protéger le fleuve de la basse Egypte; et il prenait son nom, selon Ptolomée, lorsqu'il se divise au Delta (Geogr., liv. III, c. V ). Toutes ees particularités semblent venir à l'appui des conjectures que nous avons annoneées, et se réunir si bien ponr en démontrer la vérité, que je ne me flatte pas trop sans doute, en voyant une très-forte probabilité, telle que je l'ai exposée, dans cette opinion nouvelle que j'établis.

Le grand cas que les Egyptiens faissient des eaux de hur flewre, eq mit he portait à plainder les autres penples qui étaient privés de cette boisson si vantée, et à laquelle île comparaient la la savear du vin lai-même (Spartianus, far Petcensio, ch. 7; Athénée, liv. II), rend cocore vrisiemblable que les artisesse gres d'àlerandrie ayent travaillé cette coupe inestimable dans une pierre suprehe, et qu'ils ayent dans la composition savane et sobhe des bas-reliefs in allanion aux seut 60 NI, etct evoqu étrant serzir pour le hoire (ur genna hibra) à quelque-unes de Amineiro au des Briefiness, seura et mères de ess nois Philometor et Philadelphe. dans le cour desquels on veyait le hue le plus d'élicat et le plus fin uni sux richeness les plus chan le cour desquels on veyait le hue le plus d'élicat et le plus fin uni sux richeness les plus recherchènes. Ce hijo ni rare qui donne l'idée de la magnificance et du hou goût des tréson des Lagides, aux rétés apporté à Rome à la suite des vietoires d'Auguste, ou par les profisions intéressande de Prolonée Auguste, ou par les profisions intéressande de Prolonée Auguste, ou par les pour les contraits de la contrait de la

l'étais prêt à abandonner la plume, quand je důs à l'érudition et à la bonté de S. Em. Borgia, en même-temps que la notice d'un opuscule récemment publié, qui traite de la coupe royale Farnésienne, l'opuscule lui-même. Cet écrit est de M. l'archiprêtre D. Vincent Marie Santoli, lequel reconnait: in figura stante Octavianum Augustum, in figura virili trunco insidente Romulum . . . . in figuris per aerem volitantibus Imperatoris famam, sive potius frumenti maritimam vehitionem, etc. Je me garderai d'entreprendre de dissuader eeux qui seront convaincus. Au reste j'apprens dans la description que donne l'archiprêtre, qui a eu la eommodité d'examiner l'original, qu'il y a des épis de blé seulptés sur la rive où sont assises les nymphes; cela conviendrait très-bien à la fertilité de l'Égypte, qui était dûe à l'inondation du Nil. Si la Méduse seulptée sur

le fond extérieur n'est pas un ornement tout simple, elle peut, considérée comme une amulette salutaire, être un symbole de la salubrité des eaux du Nil.

- G. II., num. 2. La figure empreinte sur le revere d'une métaille de Sahine, see l'épigraphe VENYS CENTRIX, fournit la preser que la déroniation donnée su simulacre de la planche VIII est bien fondée, et combine on a pa la propo la insultatieur un potretsi de cette même impératrice, à la place de la tête qui manquiat. On ne peut douter que beaucoup de satutes de Vénne fisseet représentée dans settes attitude, en voyant la mede insage au revern de Julia Pia avec l'épigraphe VE-NERI FELICI.
- G. II, num. 5. V. la planehe suivante G. III,
- num. 4.

  C. III, num. 4. L'abbé Tanini, qui après avoir rescailli un nombre immense de belles et rerres médailles, se dispose à faire part au publie de ces trésors, en nons promettent un Supplément considérable et hier naisonné au Bandani, ett abbé, dis-je, pousède dans son Musée exte médaille de Gallien, sur le revers de laquelle on vois deux petits pasiers de la que ju poude la médaille a dectit abolument pour ce qu'ils représentent en effet. Je reconsisté aux des consistent de la fette, dont on mais dans ses socielles de pécheux, dont on

se sert encore à présent, celles que l'on appelait oxopidia, spiridia, nom qui convient parfaitement à leur forme buccinée. Les cordons que l'on voit à leur sommité servaient à les suspendre, comme les balances, à un bâton que les pécheurs portaient horizontalement sur le cou, comme on le voit dans quelques printures comiques parmi eelles d'Hereulanum. C'est ainsi que les spiridi sont la plupart nommés en plurier. Ils avaient anssi le nom d'Andla, comme on peut le voir dans Hesichius (v. pépusov: ajoutez y la lettre de Hemsterhuis rapportée dans l'Hesychius d'Alberti au mot 'Aστυπολής ). On voit encore de semblables eorbeilles sur deux mosaïques antiques, qui toutes deux ont été publices per Ciampini ( Oper., tome I. pl. XXXII et XXXIV ); la seconde est placée entre les objets rares que possède mon illustre mécène le prince Chigi; l'image du num. a a été prise dans la première mosaïque que l'on voit dans la basilique de S. Marie in Transtevere. J'ai rapporté ees dessins eopiés d'après des monumens, pour démontrer que e'est mal à propos qu'Hesyehius a confondu les spiridi avec le phernium, autre espèce de sportula piscatoria, que nous avons déjà indiquée à la planehe XXXIII.

C. Ill., num. 5. Parmi le graod nombre d'images, presque semblables, de la déesse Vénus, empreintes aur les médailles des Romaios sous Jules Gésar, j'ai présenté celle-ci qui est sur les médailles de la famille Sepalia, pour faire voir combine discorrespond avec la description que fiti Apollonius d'une effigie de cette Désea, peu différente aussi dans cette particularité de laisser à découvert la partie gaunche de la comparagne de la contra de la comparation fection de la comparation fection d'autorité de la comparation fectionnes de la comparation fectionnes de la comparation fectionnes vers la contra de la comparation fectionnes, la contra de la comparation fection de la contra de la comparation fectionnes, la contra de la comparation de la comparat

Deinde elaborata erat comata Cytherea Martis in manibus habens fortem clypeum, ex humero vero ipsi

Ad cubitum laevum remissa erat commissura tunicae Infra sub papilla.

G. IV, mm. G. Voici le petit simulace de la symphe schelipus covolhe, dont sons avon parlé à propos de la planche XLIII dans la son (1), pag. 36 L. atte sude ext moderne; l'urre placée sous son less ganche indique chierente la night, et nous convince que le serpest viets qu'un attribut la cchique, co le Grand de la companie de la comp

#### Correction de l'auteur pour ce troisième tome.

Dans l'addition placée à la fin du discours de la planche II, pag. 25, j'ai mis en donte si une statue, qui a été autrefois dans la ville Albani, et qui est à présent au Musée de Paris, reconnue par Winekelmann pour Pupiénus, représentait veritablement eet empereur. A présent je n'ai plus d'incertitude : la statue qui est dans le Musée de Paris n'a pas en effet les cheveux selon le eostume de Pupiénus et de tous les Romains de son temps; msis le motif de cette différence doit être attribué au earactère idéal que l'artiste a donné à ce simulacre. Pupiénus n'y est pas représenté en hahit civil ni militaire, mais comme uue divinité ou un bon Génie: un's tête rase ne eonvenait pas à un simulaere nu d'un style héroïque. C'est pour cela que l'artiste a eru devoir en changer la chevelure, comme on le voit pratiqué sur les médailles en bronze, moyennes, de Gallien, on eet empereur est représenté sous la forme du Génie du peuple romain. Les traits du visage dans la statue dont il est question, sont précisément ceux de Pupiénus.

FIN DU TROISIÈME TOME.

# TABLE DES PLANCHES

#### CONTINUES

#### DANS LE TROISIÈME TOME.

## Plen. s. Anguste.

- 2. Génie d' Anguste.
  - 3. Caligula.
     4. Néron sons la forme d'Apolluz.
  - . 5. Domitia.
  - » 6. Nerva.
  - 7. Trajan.
    8. Sabine sous le forme de Vénus.
  - . g. Lucius Vérus.
  - > 10. Lucilla.
  - . 11. Claudins Albinus.
  - » 12. Macrin.
  - 12. Macrin.
     13. Licurgue.
  - » 14. Démosthènes.
  - . 15. Ménandre.
  - 4 16. Posidippe.
  - 17. Sénèque.
    18. Sextus de Chéronée.
  - » 10. Prétre vnilé.
  - » 20. Prêtresse.
  - > 20. Pretresse.
  - . 22. Enfant votif.
  - 25. Orateur.
     26. Stetue nruée de la bulle.
  - » 25. Statue de femme sous la forme d'une Muse.
  - a 26. Discobole.
  - 27. Vierge victorieuse.
     28. Histriou.
  - . 29. Histrion en pied.
  - Musée Pie-Clém., Vol. IV. 5

#### 282

Plen. So. Dansense.

- . 31. Cocher des Cirques-
  - . 32. Pécheur. . 33. Efent pêcheur.
  - . 34. Pecheur.
  - . 35. Escleve Étiopien.
  - . 36. Enfeat.
  - . 37. Minerve. .
- 38. Diane.
   39. Figure virile sous le forme de Diene.
- . 40. Bacches barbu.
- » 4r. Mercure.
- 42. Faune.
   43. Nymphe becchique.
- \* 44. Le Sommeil.
  - . 45. Le Sommeil ou Génie de le mort.
  - 4 46. Antioche.
    - . 47. Le Nil.
  - 48. Jason.
    49. Genimède.
  - . 50. Phrygien combettant.
  - . A. I. Sextus de Chéronée.
  - A. I. 2. Licurgue.
    e A. II. 3. Bellicia Modesta, vierge Vestale.
  - » A. H. 4. Mercellus.
  - . A. III. 5. Sextus de Chéronée.
  - . A. III. 6. Lieurgue.
  - » A. IV. 7. Vestale.
  - . A. V. 9. Nymphe Anchirroé.
  - . A. VI. 10. La Concorde.
  - . A. VI. 11. Pecheur.
  - . A. VI. 12. Collier.
    . B. L. 1. Ministre mithrieque avec son flambeau élevé:
  - . B. L. 2. Ministre mithrisque avec son flambeau
  - renversé.

    B. I. 3. Vese et Étrille suspendus à un nuneeu-
  - . B. IL 4. Denseuse Spartiate.

Plan. B. III. 5. Figure de jeune homme avec l'étrille

- et un vase.
  - . B. IV. 6 et 7. Petit buste de Prêtre mendient égypt, . C. 1. s. Camée représentant le Nil, evec les em-
  - blemes de sa qualité fécondante en noelle . C. II. 2. Vénus Victrix.

  - » C. III. 5. Panier de pêcheor. » C. IV. 4. Goebeilles de pêcheurs on spiridj.
  - . C. V. 5. Vénns.
  - s C. Vt. 6 Nymphe becchique couchée.



# LISTE PROVISOIRE

## DES SOUSCRIPTEURS

AUX OEUVRES

D'ENNIUS QUIRINUS VISCONTL

#### AVERTISSEMENT.

L'Éditeur recevra avec réconnaissance les corrections que Mess. les Souscripteurs voutront bien lui indiquer pour les erreurs qui peuvent s'être glissées dans les noms ou titres, et s'empressera de les rectifier dans le volume suivant.

## AUTRICHE.

S. A. I. R. l'Archiduc Raineri, Viceroi du Royaume Lombard-Vénitien.

## BAVIERE.

Sa Majesté le Roi Maximilien Joseph. S. A. R. le Prince Eugène, Duc de Leuchtenberg.

DEUX-SICILES.

Sa Majesté le Roi Ferdinand IV.

Augustease.

Sa Majesté la Reine Charlotte.

PARME, PLAISANCE ET GUASTALLE.

Sa Majesté la Duchesse Marie-Louise, Archiduchesse d'Autriche.

Pauas K.

Sa Majesté le Roi Fréderic Guillaume III.

Russig

S. A. L le Grand Duc Michel.

SARDAIGNE.

S. A. R. Charles Félix Joseph, Duc de Genevois.

Savois-Carionav.

S. A. S. le Prince Charles Amédée.

WEINAR

S. A. R. le Grand Duc Charles Auguste.

Abate (réves), Libraires à Palerme.
(Acerbi, Directeur de la Bibliothèque Italienne (Journ, Etter. de Milan).
Achnek Auguste, Mécanicien de l'Observatoire R. astronom. de Naples.
Ailbaud (J. P.), Libraire à Paris.
Airdoi, Chev., de Palerme.

Ala Ponzone, Marquis, Chambellan de S. M. l'Emperene et Roi.
Albertoni Antoine.

Altenstein (d'), Ministre d'État de S. M. le Roi de Prusse. Andreoli Antoine, Chanoine, à Crémone. Antoine Vincent, Libraire à Bergame.

Arconati (Joseph), Marquis. Arese Lucini (François), Baron, Chev. de la Couronne de Fer, etc.

Artaria (Ferdinand), Négociant d'estampes. Artaria et Comp., Négocians d'estampes et de livres à Vienne. Artaria et Fontaine, Libraires à Mauheim. Astolfi (D. Gaétan), Conseiller an Tribunal I. R.

d'Appel.

R

Balbino (Gaétan), Libraire à Turin. Banfi (Constantin). Bardaxi Azara, Ambassadeur de S. M. Catholique près la cour de Sardaigne. Bardella et Ranzolini, Libraires à Vicenee. Bataille, Baron, major Général, Chambellan de S. M. le Roi de Baviere, Aide-de-Champ de S. A. R. le Due de Leuchtenberg. Batelli et Fanfani, March. d'estampes à Milan. Beati (Joseph ). Belgiojoso (le Gomte de). Bellerio, la Baronne. Benaeci (Joseph) d'Imola. Benevelli, Chev. de Turin. Beretta (Antoine). Bernardi (Joseph), l'Abbé, Directeur de l'imprimerie du Séminaire de Padoue. Bersani. Bertini (François), Libraire à Lucques. Bertioli (François), le Comte, de Parme. Bertolotti (David), auteur du Glaneur, Journal de Milan. Bettoni, Imprim. et Comp. à Brescia. Bianchi (Joseph ), Libraire à Crémone.

Bibliothèr, de Moniguberg.
Milan.
Varsovie.
Black (Alexandre), Libraire de Londres.
Blanchon (Jacques), Libraire à Parme.
Bonghi (Onuphre) de Lucera.
Borde (Bakthasar), Libraire à Naples.
Borderie (Bakthasar), Libraire à Naples.

Museé Pie-Clém. Vol. III.

Bonn. Breslau. Halle. Borghi (Don Gaétan). Borromeo Arese (Gilbert), le Comte, Grand Majordome du Royaume Lombard-Vénitien, Conseiller d'État intime . Chambellan de S. M. l. R. A., etc. Bossi (Bénigne), le Marquis. Bourgdorffer, Libraire à Berne. Brambilla (Pierre Vincent). Brême (Louis), Chev., à Turin. Brioschi (Jean), Ingénieur. Brizzolara (Charles), Libraire à Milan. Broglio (Antoine). Broglio (Zacharie). Bronner, Libraire de Franefort. Bubna ( le Comte de ), Lieutenant Marechal, L R. Conseiller intime; Commandeur de l'ordre Imp. d'Autriche de Léopold; Chevalier de l'ordre de Marie Thérese; de l'ordre Russe de S. Anne, premier classe; Grand croix de l'ordre Sarde de S. Maurice et S. Lazare, etc. Buccellati (Louis ). Buocher (Joseph), Libraire. Buonvicini (Jean-Baptiste), Doeteur. Burrel (Lord) de Londres.

Busca (Louise), la Marquise, née Duchesse Ser-C

belloni.

Caranenti (Louis), Libraire à Mantoue. Careani, l'Abbé, Direct. de l'Imprimerie Royale de Naples.

Carnevali (Euthyme) de Macerata. Caronni (Paul), Graveur. Carpani (Palamède), l'Abbé, Censeur I. R. Casali (Matthieu), Libraire à Forli. Castelbareo Visconti (César), le Comte. Castellinard (Joseph ) de Parma. Cattaneo (Gaétan), Directeur du Cabinet L R. des médailles. Cavalli d'Olivola (Joseph), Comte, ci-devant premier président de la Cour Impér. à Rome. Civallieri , le Chev. , d'Alexandrie. Collin (Alphonse), Libraire à Odesse. Collina (Ange) de François, Libraire de Ravenna. Corradi (Louis), Docteur de Roveredo. Cortesi (Antoine), Libraire de Macerata. Curti (Vit).

.

D Amore (Michel ) de Naples.
D'Aumale, le Comte, de Paris.
Da-Rio (Jérome), le Comte, Conseiller.
De Carollin (Claries).
De Romanis (Milippe), Libraire à Rome.
Del Minio (Muny), Libraire à Rome.
Del Minio (Muny), Libraire à Riome.
Delyto de la Guerre de Royama de Naples.
Destefinis (J. J.), Imprimeur.
Dragoni (Ange).
Dragoni (Antine), Libraire.

Emery de Londres. Erba (Joseph), le Marquis.

I

Famín et Comp., Libr. à Paris.
Ferrari (Bernard), Ingénieur.
Ferrari (Jéan-Baptiste ), Libraire à Palerme.
Ferrari (Jéan-Baptiste ), Libraire à Palerme.
Ferrario (François), Avrocat.
Ferrero (Baldanar) de Turin.
Finotis (Luois Mariey), Chev. de Ferrare.
Fischer, Libraire à Lausanne.
Fornie et Zaffi, Libr. de Ravenne.
Furfanetto (Jéosph.), Profess. à l'Univ. de Padoue.
Furfanetto (Jéosph.), Profess. à l'Univ. de Padoue.
Furfanette Comp.

G

Gamha (Joseph), Libraire à Livourne, Gamdini (Thomas), Avoest Grigher, Libraire à Schweinfurt (Bariere). Gironi (Robustien), l'Albé, Edd. I. R. à Milan. Gluckberg, Libraire à Varovire. Gondi (Dominique), Libraire à Bologue. Gregori (de) Marcorrego, le Comte, de Turin. Greppi (Ansione), le Comte. Heiseer (Frédéric) de Leipsick. Herbst (Jean) de Coire. Hignou, Libraire à Lausanne.

Ŧ

Incisa Della Rocchetta (Henri), le Marquis. Jaeger, Libraire à Francfort.

K

Koehler (de), Conseiller d'Etat et Direct. du Cabinet des médailles de S. M. l'Emp. des Russies à S. Petersbourg.

L

Labus (Jean), le Docteur.
Lacisteras (le Prince de ) à Turin.
La Harpe, Général, à Laussane.
Lainé Douquese, Negociant, à Rome.
Lampato (François)
Lapoulhin, major Général au service de S. M.
l'Emp. de toutes les Bussies, à S. Petersbourg.
Layv (Philippe), Directeur dels Monnice, à Turin.
Ledoulde, Lilleraire à Genère.
Lefils, Docteury, à Aix-la-Chapelle.
Lens (Bourventure), Libraire à Parme.
Leonéli, Avocteur, à Modène.

294
Lereche, Biblioth. de l'Aesdém. de Lausanne.
Lessueuer, Naturaliste, à Philadelphie.
Liride, le Chev., de Varsovie.
Locatelli (Antoine), Graveur.
Lucquiens, Libraire à Lausanne.

## N

Maga (Joseph), Ingénieur, & Broni. Magawly Cerati, le Comte, Chambellan de S. M. L R. Ap., Conseiller intime, Chevalier de l'ordre Constant. de S. Georges, à Parme. Maggi (Jean-Antoine ). Manget et Cherbuliez, Libraire, à Genève. Manini (Frères), Libraires à Crémone. Manzoni (Desir). Marotta et Vanspandoch , Libraires à Naples. Marri (Joseph ), Graveur. Martinengo dalle Palle (Jean), le Comte. Mauro (Josep-Ant.) Mazzolcoi (Frères), Libraires à Bergame. Meinera, le Baron, attaché à la légation de Russie à Vienne. Mercier (Pierre) à Genève. Missiaglia (Jean-Baptiste), Libraire à Venise. Montani, Professeur. Monti (Vincent), le Chev. Moraglia ( Joseph ). Moseati (Pierre), le Comte.

Orcesi (J. B.), Libraire à Lodi. Orell , Fusii et Comp., Libr. à Zurich. Orelli (Jean-Gaspard), Profess, à Zurich. Ostinelli (Charles Antoine), Libraire à Come. Ottolim (Don Jules), Chambellan de S. M. I. R. Ap., etc.

P

Palagi (Pélage), Peintre. Paolucci, le Marquis, de Parme. Pasini (Antoine), Prof., de Parme. Pastoris de Salages, Commandant les chasseurs francs au service de S. M. le Roi de Sardaigne, Pedoni e Muratori , Libr. h Palerme. Pelizzari (Sigismond). Pellegrini (J. B.) Pepoli (Don Joseph) de Bologne. Pezzi (François). Piatti (Guillaume ), Libraire à Florence. Pic (J. P.), Libraire & Turin. Pillerinòs Stamos, Grec. Pioltini, Ingénieur. Polti Petazzi (Jean-Baptiste). Pomba Veuve et Fils., Libr. à Turin. Ponsomby (Mylord) de Londres. Pozzi (Louise). Pozzo (del), le Chev., de Turin. Prié (Démétrius), le Marquis, de Turin.

R

Ramondini (Louis), le Docteur.
Rasario (Joseph), Libraire à Novarre.
Reimer, Libraire à Berlin.
Resuati (Jeán).
Ringel, Conseilleir d'État et Directeur Génér. du
Ministère des affaires étrangères de S. M. le

Roi de Bavière, à Munich. Rolando (Evasius), Libraire à Casal. Rosazza (Amédée) de Parme. Rosmini (Autoine), l'Abbé, Comte de Roveredo-Rossi, Avocat, à Turin.

Rovida (Felix). Ruppel à Francfort sur le Mein.

Sacchi (Loiss), le Docteur.

Sansverino Vinnercati (Faustin), le Comte, de Crena.

Scapin (Joseph.), Libraire.

Schieroni.

Segalini, Professeur, de Crena.

Scrhalloni (Jean.), le Conte.

Scrhelloni (Jean.), le Conte.

Sergest Marçus.

Serza (Joseph.), le Marquis, des Ducs de Cassano, de Naples.

Sessa (Judes César), Libraire à Palerme.

Sessa (Judes César), Libraire à Palerme.

Sessa (Judes César), Libraire à Falerme.

nies, Conseill imime d'État, et Chambellan de S. M. R. Ap., etc. Silveuti (Iean), Libraire. S. Jullien, le Comte, Majordome de S. A. I. R. le Prince Viceroi. S. Marsan (le Comte de), Officier de l'État major,

au sérvice de S. M. le Roi de Sardaigne. Societé Typographique de Vérone. Sola (Louis), Libraire à Trieste. Soliani (les Héritiers), Libraires à Modène. Sommi (Séraphin), le Marquis.

Soresi (Pierre).
Spacaforno, le Marquis, Envoyé extraordinaire et
Ministre du Roi des Deux Siciles près S. M. le
Roi de Sardaigne, à Turin.
Spencer (Mylord) de Londres.

Sonzogno (Jean-Baptiste), Libraire.

Tosi (Paul Antoine), Libraire.

.

Tenenti (Ant.), Marchand de livres et d'estampes. Terzaghi (Vincent). Terzi (Elisabeth), la Marquise, née Princesse de Gallizin. Ticozzi (Elienne), le Docteur.

v

Vallardi (Frères), Marchands d'estampes et de livres. Vandoni (Charles), Docteur en médecine et en chirurgie. Musée Pie-Clém., Vol. IV. 58 208
Veldnii (François), Libraire i Lugano.
Vermigliofi (Jean-Bapt.), Conservateur du Calsinet des antiques, et Professeur d'Archéologie à l'Université de Prévuse, et de Mythologie dans l'Académie des Beaux-Arts.
Verni (Joseph), Libraire à Innola.
Verni (Gabriel), Libraire à Innola.
Verni (Gabriel), le Contte.
Vinceaui (Graninais) et Comp., Libraires à Modène.
Viscoui (D. Ferdinand) Colonel, Directeur du Bureau topographique de Najeu.
Viscoui (Antoine), le Marquis.
Viscoui (Antoine), le Marquis.

Wahlen et Comp., libraires à Bruxelles. Waldhourg Truchsess, Envoyé extraordinaire, et Ministre plénipoten. de S. M. le Roi de Prusse près le Roi de Sardaigne, à Turin.

7

Zucchetti (Joseph Marie), Docteur en médecine.



7-1-1

. Mas 1.13



GENIO D' AUGUSTO Gene d' lugaste



CAID CALIGRIA Cajus Caligula.





NERONE CITAREDO

- Company of the state of the s



DODEZIA Dometea







SABINA IN FORMA DI VENERE Subina sous la forme d'une Venus.





LICIO VERO IN ETÀ GIOVENILE. Licens Verns dans l'age vert



incula Lucilla





CLODID ALBINO.



MACRENO . Wacan

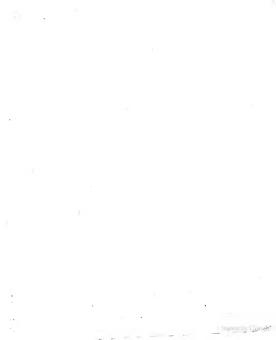



LICTRED . L'eurque



DEMOSTENE.





. Hu. 7.13

POSIDIPPO PASSANDRÉO Desidippe de Capandre

424



SENETA IL FILOSOFO. Senegue le Philosophe



SESTO DA CHERONEA.



PERSONAGGIO ROMAND VELATO. Gersennage Germain Veile



SATERDOTESSA.



MINISTRO MITRIACO

Menistre du Dieu Methras



ENCHALO VOTIVO. Enfant Vetif

11.20

T XXIII



DRATORE

Crateur



STATUA BULLATA

Matur aree la Phalli





STATUA FEMMEULE Jutue de Jemme.



DISCOBOLO



VERGESE VESCITRICE AL CORSO. Jeune Selle que a raineu à la Ceune.

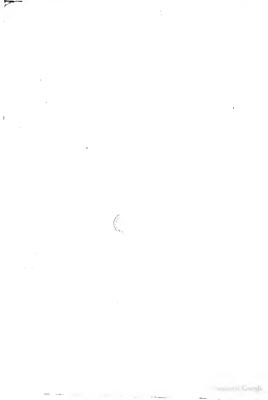





ISTRIONE History

.



DANZATRICE Quinseuse.



AGITATORE CIRCESSE Cocher des Jeux Circenses

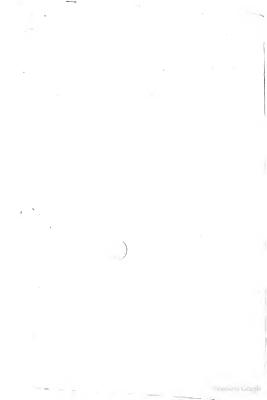



Picheur

. Mas 1.1'3

T: XXXIII.



PESCATORE FANCULLO Enfant Licheur



Pastons Pherger.



SERVO ETIOPE Esclare Éthiopien

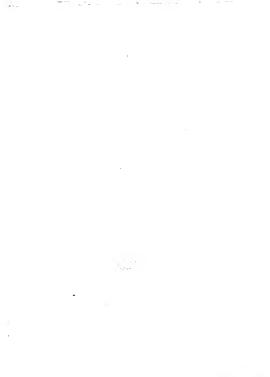



PUTTO CON OCA Enfunt avec un Cu





MINERVA PACIFEBA Minerve Pacifer



DIATA SUCCESTA. L'iune dont la tunique est relevie

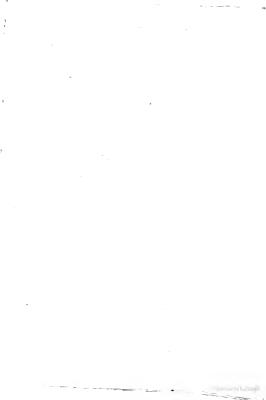

May 1/3

XXXXX T



STATEA VIBILE COLLE ENSEGNE DI DIANA Statue Vinle avec les attributs de Diane.





BACCO TIDIAND BARBATO Bachus Indien barbu



MERCURIO COLLA TESTUGUNE Mercure avec la Vertue



FAIND DANZANTE.



NINYA DORMENTE



SONNO GIAFENTE FOL GHIND ED ALTHI SUNBOLI Le Januard couch, avec un Lors et d'aufres Ambolis



L SONNO.



. Mes. Tel. 5.

T. XLVI.



ANTIDEHIA COL FILME OBONTE A FIEDI Antioche avec le Heuve C'ronte à ses pueds







GIASONE PRESSO E ARATRO Fasen auprès de la Charrai

Mar. 1.1'3 T XI.IX



II. RATTO DI GANTMEDE L'Énlivement de Ganumede



Combattant



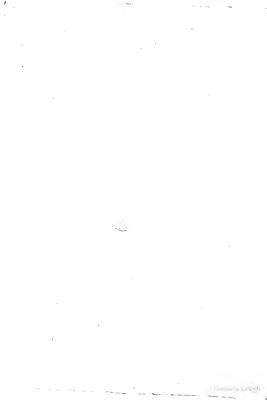











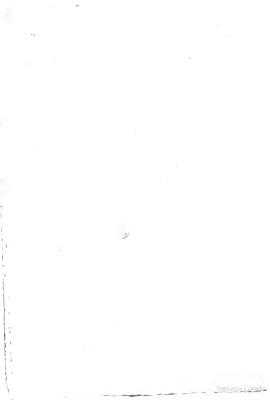





W. 7.18

T & II



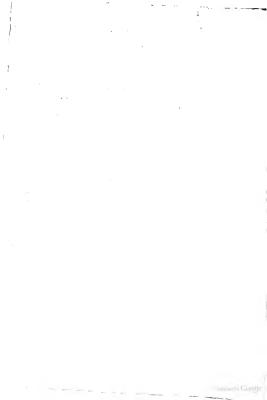



T & III







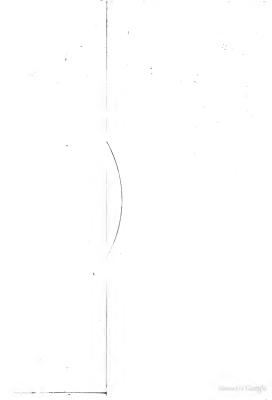





TrH















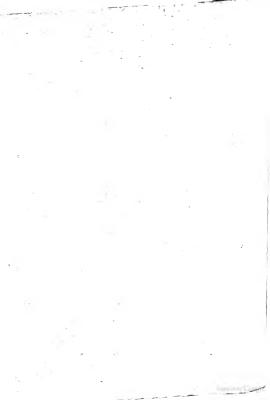





